

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







ST. GILES · OXFORD

VOLTAIRE FOUNDATION FUND

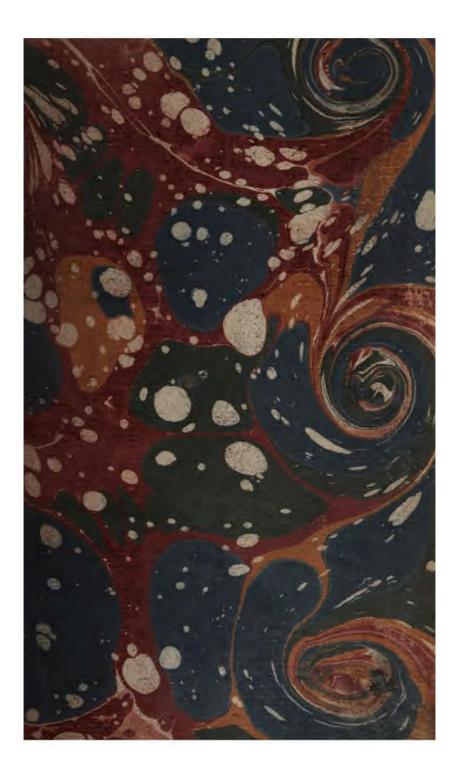

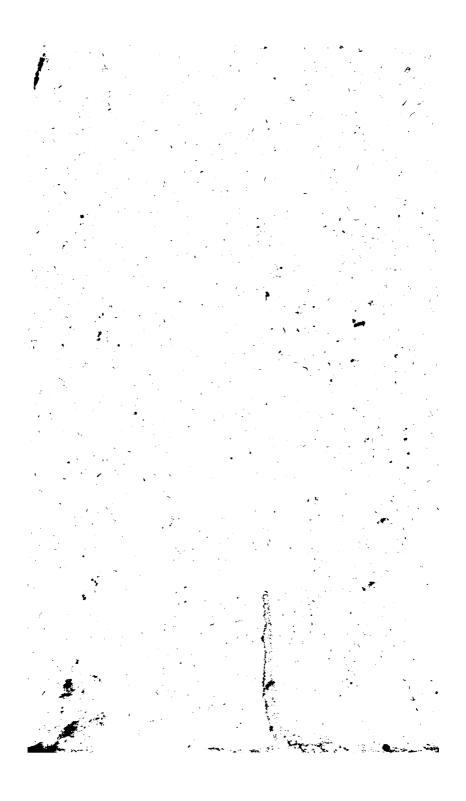

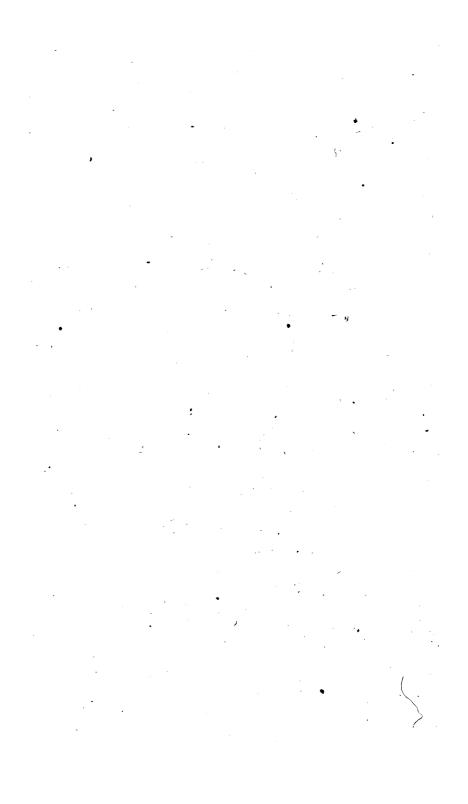

•

1 

• 

## HISTOIRE

### **PHILOSOPHIQUE**

ET

POLITIQUE,

Des Etablissemens & du Commerce des Européens dans les deux Indes.

TOME TROISIEME.



A AMSTERDAM.

M. DCC. LXXII.



Ţ,



# HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

ET

## POLITIQUE,

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

### LIVRE SIXIEME



ES royaumes de Castille & d'Arragon venoient de se réunir par le mariage de Ferdinand & d'Isabelle. Cette réunion, & la conquête des provinces que les Maures avoient

possédées si long-tems en Espagne, donnoient à cette monarchie, une considération dans l'Europe égale à celle des plus grandes puissances. Le gouvernement ne s'occupoit que du soin d'affermir son autorité, & d'établir l'ordre dans ses posséssions. Les richesses que les Portugais commençoient à rapporter d'Afrique, n'avoient point excité son émulation; & la Cour ne songeoit Tome III.

point à des découvertes dans des mers éloignées. Un homme obscur, plus avancé que son siecle dans la connoissance de l'astronomie & de la navigation, sembloit veiller à l'agrandissement de l'Espagne. Christophe Colomb sentoit comme par instinct, qu'il devoit y avoir un autre continent, & que c'étoit à lui de le découvrir. Les Antipodes, que la raison même traitoit de chimere, & la superstition d'erreur & d'impiété, étoit aux yeux de cet homme de génie, une vérité incontestable. Plein de cette ide, la plus fiere qui soit entrée dans l'esprit humain, il proposa à Gênes, sa patrie, de mettre sous ses loix un autre hémisphere. Méprisé par cette petite république, par le Portugal où il vivoit, & par l'Angleterre même, qu'il devoit trouver ouverte à toutes les entreprises maritimes, il porta ses vues & ses projets à Isabelle.

Les ministres de cette princesse prirent d'abord pour un visionnaire un homme qui vouloit découvrir un monde. Ils le traiterent long-temps avec cette hauteur infultante que les hommes communs, quand ils sont en place, ont pour les hommes de génie. Colomb ne fut pas rebuté par les difficultés. Il avoit comme tous ceux qui forment des projets extraordinaires, cet enthousiasme qui les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les dédains de l'orgueil, les petitesses de l'avarice, les délais de la paresse. Son ame ferme, élevée, courageuse, sa prudence & fon adresse le firent enfin triompher de tous les obstacles. On lui accorda trois petits vaisseaux, & quatre-vingt-dix hommes. Il partit le 3 Août 1492, avec le titre d'Amiral & de Vice-Roi

des isles, des terres qu'il découvriroit.

Après une longue navigation, ses équipages

épouvantés de l'immense étendue des mers qu'ils avoient mis entr'eux & leur patrie, commencerent à désespérer de trouver ce qu'ils cherchoient. Ils murmuroient, & plusieurs fois il sut proposé de jetter Colomb dans les slots, & de retourner en Espagne. L'amiral dissimula le plus qu'il lui sut possible; mais quand il vit le mécontentement prêt à éclater, il déclara lui-même, que si dans trois jours on ne découvroit pas la terre, il reprendroit la route d'Europe. Depuis quelque tems il trouvoit le fonds avec la sonde, & des indices qui trompent rarement lui faisoient juger qu'il n'étoit pas éloigné des terres.

Ce sut au mois d'octobre que sut découvert le nouveau monde. Colomb aborda à une des isses Lucayes, qu'il nomma San-Salvador, & dont il prit possession au nom d'Isabelle. Personne en Espagne ne se doutoit alors qu'il pût y avoir quelque injustice à s'emparer d'un pays qui

n'étoit pas habité par des chrétiens.

Les insulaires à la vue des vaisseaux & de ces hommes si différens d'eux, surent d'abord effrayés, & prirent la suite. Les Espagnols en arrêterent quelques-uns, qu'ils renvoyerent après les avoir comblés de caresses & de présens. Il n'en fallut pas davantage pour rassurer toute la nation.

Ces peuples vinrent sans armes sur le rivage. Plusieurs entrerent dans les vaisseaux; ils examinoient tout avec admiration. On remarquoit en eux de la consiance & de la gaieté. Ils apportoient des fruits. Ils mettoient les Espagnols sur leurs épaules pour les aider à descendre à terre. Les habitans des isles voisines montrerent la même douceur & les mêmes mœurs. Les matelots que Colomb envoyoit à la découverte,

étoient setés dans toutes les habitations. Les hommes, les femmes, les enfans leur alloient chercher des vivres. On remplissoit du coton le plus fin, les lits suspendus dans lesquels ils couchoient. C'étoit de l'or que cherchoient les Espagnols: ils en virent. Plusieurs sauvages porroient des ornemens de ce riche métal; ils en donnerent à leurs nouveaux hôtes. Ceux-ci furent plus révoltés de la nudité, de la simplicité de ces peuples, que touchés de leur bonté. Ils ne surent point reconnoître en eux l'empreinte de la nature. Etonnés de trouver des hommes couleur de cuivre, lans barbe & sans poil sur le corps, ils les régarderent comme des animaux imparfaits qu'on auroit dès fors traités lans humanité, sans l'intérêt qu'on avoit de savoir d'eux des détails importans sur les contrées voilines, & dans quel pays étoient les mines d'or.

Après avoir reconnu quelques isles d'uné friédiocre étendue, Colomb aborda au Nord d'une grande ifle que les insulaires appelloient Hayti, & qu'il nomma l'Espagnole; elle porte aujourd'hui le nom de Saint-Domingue. Il 🕏 fut conduit par quelques fauvages des autres isles qui l'avoient suivi sans déstance, & qui lui avoient fait entendre que la grande isle étoit le pays qui leur fournissoit ce metal dont les Espagnols étoient si avides.

L'ille de Hayti, qui a deux cens lieues de long, fur foixante, & quelquefois quatre-vingt de large, est coupée par le milieu dans toute sa largeur de l'est à l'ouest, par une chaîne de montagnes, la plupart escarpées qui en occupent le milieu. On la trouva partagée entre cinq nations fort nombreules qui vivoient en paix.

Elles avoient des rois nommés Caciques, absolus, & fort aimés. Ces peuples étaient plus blancs que ceux des autres isles. Ils se peignoient le corps. Les hommes étoient absolument nuds. Les femmes portoient une forte de jupe de coton qui ne passoit pas le genouil. Les filles étoient nues comme les hommes. Ils vivoient de mays, de racines, de fruits & de coquillages. Sobres, légers, agiles, peu robustes, ils avoient de l'éloignement pour le travail : leurs besoins ne leur en demandoient pas; & ils ne s'étoient pas fait des besoins. Ils vivoient sans inquiétudes, & dans une douce indolence. Leur tems s'employoit à danser, à jouer, à dormir. Ils montroient peu d'esprit, à ce que disent les Espagnols; & en effet, des insulaires séparés des autres peuples ne devoient avoir que peu de lumieres. Les sociétés isolées s'éclairent lentement. & difficilement: elles ne s'enrichissent d'aucune des découvertes que le tems & l'expérience font faire aux autres peuples. Le nombre des hazards qui menent à l'instruction est plus borné pour elles.

Ce sont les Espagnols eux-mêmes, qui nous attestent que ces peuples étoient humains, sans malignité, sans esprit de vengeance, presque

fans passions.

Ils ne savoient rien, mais ils n'avoient aucun desir d'apprendre. Cette indissérence & la consiance avec laquelle ils se livroient à des étrangers, prouvent qu'ils étoient heureux.

Leur histoire, leur morale étoient renformées dans un recueil de chansons qu'on leur apprenoit

dès l'enfance.

Ils avoient comme tous les peuples quelques fables sur l'origine du genre humain.

On sait peu de chose sur leur religion à laquelle ils n'étoient pas sort attachés; & il y a apparence que sur cet article comme sur beaucoup d'autres, leurs destructeurs les ont calomniés. Ils prétendoient que ces insulaires si doux adoroient une multitude d'êtres malsaisans. On ne le sauroit croire. Les adorateurs d'un dieu

malfaisant, n'ont jamais été bons.

Aucune loi ne régloit chez eux le nombre des femmes. Ordinairement, une d'entr'elles avoit quelques privileges, quelques distinctions, mais sans autorité sur les autres. C'étoit celle que le mari aimoit le plus, & dont il se croyoit le plus aimé. Quelquefois à la mort de cet époux, elle se faisoit enterrer avec lui. Ce n'étoit point chez ce peuple un usage, un devoir, un point d'honneur : c'étoit dans la femme une impossibilité de survivre à ce que son cœur avoit de plus cher. Les Espagnols appelloient débauche, licence, crime cette liberté dans le mariage & dans l'amour, autorisée par les loix & par les mœurs; & ils attribuoient aux prétendus excès des insulaires, un mal qu'un médecin philosophe a démontré depuis peu dans un traité fur l'origine de la maladie vénérienne, avoir été connue en Europe avant la découverte de l'Amérique.

Ces insulaires n'avoient pour armes, que l'arc & des fleches d'un bois dont la pointe durcie au seu, étoit quelquesois garnie de pierres tranchantes, ou d'arrêtes de poisson. Les simples habits des Espagnols, étoient des cuirasses impénétrables contre ces fleches lancées avec peu d'adresse. Ces armes jointes à de petites massues, ou plutôt à de gros bâtons dont le coup devoit être rarement mortel, ne rendoient pas ce peu-

ple bien redoutable.

Il étoit composé de différentes classes, dont une s'arrogeoit une espece de noblesse; mais on sait peu quelles étoient les charges de cette distinction, & ce qui pouvoit y conduire. Ce peuple ignorant & sauvage, avoit aussi des

sorciers enfans, ou peres de la superstition.

Colomb ne negligea aucun des moyens qui pouvoient lui concilier ces insulaires. Mais il leur fit sentir aussi, que sans avoir la volonté de leur nuire, il en avoit le pouvoir. Les effets surprenans de son artillerie, dont il fit des épreuves en leur présence, les convainquirent de ce qu'il leur disoit. Les Espagnols leur parurent des hommes descendus du ciel; & les présens qu'ils en recevoient, n'étoient pas pour eux de simples curiosités, mais des choses sacrées. Cette erreur étoit avantageuse. Elle ne fut détruite par aucun acte de foiblesse ou de cruauté. On donnoit à ces sauvages des bonnets rouges, des grains de verre, des épingles, des couteaux, des sonnettes, & ils donnoient de l'or & des vivres.

Dans les premiers momens de cette union, Colomb marqua la place d'un établissement qu'il destinoit à être le centre de tous les projets qu'il se proposoit d'exécuter. Il construisse un petit fort avec le secours des insulaires qui travaillent gaiement à forger leurs fers. Il y laisse trente-neus Castillans; & après avoir reconnu la plus grande partie de l'isse, il sit voile pour l'Espagne.

Il arriva à Palos, port de l'Andalousie, d'où sept mois auparavant il étoit parti. Il se rendit par terre, à Barcelone, où étoit la Cour. Ca voyage sut un triomphe. La noblesse & le peuple allerent au devant de lui, & le suivirent en

foule jusqu'aux pieds de Ferdinand & d'Isabelle. Il leur présenta des insulaires qui l'avoient suivi volontairement. Il fit apporter des monceaux d'or, des oiseaux, du coton, beaucoup de raretés que la nouveauté rendoient précieuses. Cette multitude d'objets étrangers exposée aux yeux d'une nation dont la vanité & l'imagination exagerent tout, lui fit voir une source inépuisable de richesses qui devoit couler éternellement dans son sein. L'enthousiasme gagna jusqu'aux souverains. Dans l'audience publique qu'ils donnerent à Colomb, ils le firent couvrir, & s'affeoir comme un grand d'Espagne. Il leur raconta son voyage. Ils le comblerent de caresses, de louanges, d'honneurs; & bientôt après il repartit avec dix-sept vaisseaux pour faire de nouvelles découvertes, & fonder des colonies.

A son arrivée à Saint-Domingue, avec quinze cens foldats, trois cent ouvriers, des missionnaires, les grains, les fruits, les animaux domestiques d'Europe, qui manquoient à ce nouveau monde; Colomb trouva qu'on avoit ruiné sa fortèresse, & massacré tous les Espagnols. Ils s'étoient attiré cette infortune par leur orgueil; leur licence, & leur tyrannie. Colomb n'en douta pas après les éclaircissemens qu'il se fit donner, & il eut le bonheur de persuader à ceux qui avoient moins de modération que lui, qu'il étoit de la bonne politique de renvoyer la vengeance à un autre tems. On s'occupa uniquement à reconnoître les mines qui devoient coûter tant de sang, à les exploiter, à construire des forts dans leur voisinage, à y établir des garnisons suffisantes pour assurer les travaux.

Pendant ce tems là, les vivres apportés d'Eutope avoient été corrompus par la chaleur hu-

mide du climat, & le petit nombre des cultivateurs envoyés pour les renouveller dans des régions où la végétation est si prompte, étoient morts la plupart, ou tombé malades. Les gens de guerre invités à les remplacer se refuserent à une occupation qui devoit assurer leur subsistance. La paresse commençoit à être en honneur en Espagne. Ne rien faire, étoit vivre en gentilhomme, & le dernier foldat dans un pays où il se trouvoit le maître, vouloit vivre noblement. Les insulaires leur offroient tout, & ils exigeoient davantage. Ils leur demandoient sans cesse des alimens & de l'or. Ces malheureux se lasserent enfin de cultiver, de chasser, de pêcher, de fouiller les mines pour les insatiables Espagnols; & à cette époque, on ne vit plus en eux que des traitres, & des esclaves rebelles dont on se permit de verser le sang.

Colomb qui continuoit ses découvertes, averti que les Indiens aigris par ces traitemens barbares, méditoient un soulevement, revint sur ses pas. Son projet étoit de rapprocher les esprits, mais il sut entraîné par les clameurs séditieuses de ses féroces & avides soldats, dans des hostilités qui n'étoient ni selon son cœur, ni dans ses principes; avec deux cent fantassins & vingt cavaliers, il ne craignit pas d'attaquer une armée de cent mille hommes dans le lieu où sut

bâtie depuis la ville de Sant-Yago.

Les malheureux Indiens étoient vaincus avant de combattre. Ils regardoient les Espagnols comme des êtres d'une nature supérieure. Les armes d'Europe avoient augmenté leur admiration, leur respect & leur crainte. La vue des chevaux les avoient, sur-tout, étonné. Plusieurs étoient assez simples pour croire que l'homme & le cheval

n'étoient qu'un même animal, ou un dieu. Quand cette impression de terreur n'auroit pas trahi leur courage, ils n'auroient pû faire encore qu'une soible résistance. Le feu du canon, les piques, une dissipline inconnue les auroient aisément dispersés. Ils prirent la fuite de tous côtés. Ils demanderent la paix, & l'obtinrent à condition qu'ils cultiveroient la terre pour les Espagnols, & qu'ils leur sourniroient chaque mois une cer-

taine quantité d'or.

Cette dure obligation, des cruautés qui la rendoient plus dure encore, parurent bientôt insupportables à ces insulaires. Pour s'y soustraire, ils se refugierent dans les montagnes où ils espéroient que la chasse, & des fruits sauvages leur donneroient le peu de subsistance dont ils avoient besoin, tandis que leurs ennemis, dont chacun consommoit la nourriture de dix Indiens, se voyant privés de vivres, seroient obligés de repasser les mers. Ils se tromperent. Les Castillans se soutinrent par les rafraîchissemens qu'ils recevoient d'Europe, & n'en furent que plus acharnés à la poursuite de leur affreux projet. Leur rage les conduisit dans des lieux qu'on croiroit inaccessibles. Ils formerent leurs chiens à découvrir, à dévorer les malheureux Indiens. On en vit qui firent vœu d'en massacrer douze tous les jours en l'honneur des douze Apôtres. Ils firent périr le tiers de ces nations. On prétend qu'à leur arrivée, l'isle avoit un million d'habitans. Tous les monumens attestent que ce nombre n'est pas exagéré, & il est constant que la population étoit considérable.

Ce qui avoit échappé à la misere, à la fatigue, à la frayeur, & au glaive, sut obligé de se livrer à la discrétion du vainqueur qui usa de ses

avantages avec d'autant plus de rigueur qu'il n'étoit pas contenu par la présence de Colomb, Ce grand homme étoit repassé en Espagne pour instruire la Cour de ces barbaries que le caractere de ses inférieurs le mettoit hors d'état de prévenir, & que ses navigations continuelles ne lui permettoient pas d'empêcher. Durant son absence, la mesintelligence, l'esprit de haine & de rebellion diviserent la colonie qu'il avoit laissée fous les ordres de son frere. On n'obéissoit que lorsqu'il y avoit quelque Cacique à détrôner, quelque bourgade à piller ou à détruire, des nations à exterminer. A peine ces farouches guerriers s'étoient-ils emparés des tréfors de quelques malheureux qu'ils avoient égorgés, que la confusion renaissoit. Le desir de l'indépendance, l'inégalité dans le partage du butin divisoit ces hommes avides. L'autorité n'étoit plus écoutée. Et les subalternes n'étoient pas plus soumis aux chefs, que les chefs aux loix. On en vint à se faire ouvertement la guerre.

Les Indiens quelquesois acteurs, & toujours témoins de ces scenes sanglantes & odieuses, reprirent un peu de courage. Leur simplicité ne les empêcha pas d'entrevoir qu'il seroit possible de se défaire d'un petit nombre de tyrans qui paroissoient avoir oublié leurs projets, & qui n'écoutoient que la haine implacable qu'ils avoient les uns pour les autres. Cet espoir les échaussoit. Une consédération conduite avec plus d'art qu'on ne l'auroit soupçonné, prenoit de la consistance. Peut-être les Espagnols qu'un si grand péril n'empêchoit pas de continuer à s'exterminer, auroient-ils succombé, si dans ces circonstances critiques Colomb ne sur reyenu d'Europe.

L'accueil distingué qu'il y avoit reçu, n'avoit

fait sur les peuples qu'une impression passagere. Le tems qui amene la réflexion à la suite de l'enthousiasme, avoit sait disparoître tout l'empressement qu'on avoit d'abord marqué pour se rendre dans le nouveau monde. On ne rechauffoit pas les esprits, par ce qu'on publioit de ses richesses, par la vue même de l'or qui en arrivoit. La couleur livide de tous ceux qui en étoient revenus; les maladies cruelles & honteuses de la plupart; ce qu'on disoit de la malignité du climat, de la multitude de ceux qui y avoient péri, de la disette qu'on y éprouvoit, la répu-gnance d'obéir à un étranger dont on blâmoit la sévérité; peut-être la crainte de contribuer à sa gloire : toutes ces causes avoient donné un éloignement invincible pour Saint-Domingue aux sujets de la couronne de Castille, les seuls des Espagnols auxquels il fut alors permis d'y passer.

Il falloit pourtant des Colems. L'amiral proposa de les prendre dans les prisons, parmi les malfaiteurs, de dérober les plus grands scélérats à la mort, à l'infamie, pour les faire servir à étendre la puissance de leur patrie dont ils étoient le rebut & le fléau. Ce projet auroit eu moins d'inconvéniens pour des colonies solidement établies, où la vigueur des loix, & la pureté des mœurs eussent pu contenir ou reprimer la licence de quelques sujets effrénés, ou corrompus. Il saut aux nouveaux états d'autres sondateurs que des brigands. L'Amérique ne se purgera jamais du levain & de l'écume qui entrerent dans la masse des premieres populations que l'Europe y jetta. Colomb sit bientôt la triste expérience du mau-

vais avis qu'il avoit ouvert.

Si ce hardi navigateur eut seulement amené

avec lui des hommes ordinaires, il leur auroit infpiré dans la traversée, simon des principes élevés, du moins des sentimens honnêtes. Formant à leur arrivée le plus grand nombre, ils auroient donné des exemples de modération & d'obéissance qu'on eut été forcé, qu'on eut peut-être aimé à luivre. Cette harmonie auroit produit les meilleurs effets, & donné de la confistance à la colonie. Les Indiens auroient été mieux traités, les mines mieux exploitées, les tributs mieux payés. La métropole encouragée par ces succès à de plus grands efforts, on eut formé de nouveaux établissemens qui auroient étendu la gloire, les richesses, & la puissance de l'Espagne. Peu d'années devoient amener ces grands événemens. Une mauvaile idée gâta tout.

Les malfaiteurs qui suivoient Colomb, joints aux brigands qui étoient à Saint-Domingue, formerent le peuple le plus corrompu qu'on eut jamais vu. Il ne connut ni subordination, ni bienléances, ni humanité. Sa rage s'exerçoit sur-tout contre l'amiral, qui connut trop tard l'erreur où il étoit rombé, où ses ennemis l'avoient peut-être entraîné. Cet homme extraordinaire achetoit bien cher la célébrité que son génie & ses travaux lui avoient acquise. Sa vie fut un contraste perpétuel de ce qui éleve, de ce qui flétrit l'ame des conquérans. Toujours en bute aux complots, aux casomnies, à l'ingratitude des particuliers, il eut encore à foutenir les caprices d'une Cour orgueilleuse & édifiante, qui tour-à-tour le récompensoit & le punissoit, lui rendoit sa consiance & le dis-

gracioit.

La prévention du ministere d'Espagne, contre l'auteur de la plus grande découverte qu'on eut jamais faite, alla si loin, qu'on envoya dans le nouveau monde un arbitre pour juger entre Colomb & ses soldats. Bovadilla, le plus ambitieux, le plus interessé, le plus injuste, le plus emporté de ceux qui étoient passés en Amérique, arrive à Saint Domingue, jette l'amiral dans les fers, & le fait conduire en Espagne comme le plus vil des criminels. La Cour honteuse d'un traitement si ignominieux, lui rend' la liberté; mais fans le venger de son oppresseur, sans le rétablir dans ses charges. Telle sut la fin de cet homme singulier, qui avoit ajouté aux yeux de l'Europe étonnée, une quatrieme partie à la terre, ou plutôt une moitié du monde à ce globe si long-tems dévasté & si peu connu. La reconnoissance publique auroit dû donner à cet hémisphere étranger, le nom du hardi navigateur, qui le premier y avoit pénétré. C'étoit le moindre hommage qu'on dut à sa mémoire; mais soit envie, soit inattention, soit jeu de la fortune qui dispose aussi de la renommée, il n'en fut pas ainsi : cet honneur étoit réservé au Florentin Americ Vespuce, quoiqu'il ne fit que suivre les traces d'un homme dont le nom doit être placé au-dessus des plus grands noms. Ainsi le premier instant où l'Amérique fut connue du reste de la terre, fut marqué par une injustice, présage fatal de toutes celles dont ce malheureux pays devoit être le théâtre.

Elles se multiplierent après la chûte de Colomb & la mort d'Isabelle. Jusqu'alors les Insulaires, quoique condamnés à des corvées destructives, à des tributs excessis, avoient continué à vivre dans leurs bourgades selon leurs usages, & sous le gouvernement de leurs caciques. En 1506, Ferdinand sut sollicité de les répartir entre les conquérans pour être employés aux travaux des

mines, ou à tous les usages que des tyrans pourroient en faire. La religion & la politique furent les deux voiles dont on couvrit ce système extravagant d'inhumanité. Tout le tems, dispit - on. qu'on laissera à ces barbares le libre exercice de leurs superstitions, ils n'embrasseront jamais le christianisme; & ils nourriront toujours un esprit, de révolte, à moins que leur dispersion ne les mette hors d'état de rien entreprendre. Le monarque sur la foi des théologiens que leurs dogmes exclusifs portent toujours aux partis violens. accorda ce qu'on demandoit. L'isle entiere fut partagée en un grand nombre de districts. Chaque Espagnol sans distinction de Castillan & d'Arragonois, en obtint un plus ou moins étendu felon son grade, la faveur ou sa naissance. Les Indiens qu'on y attacha furent dès ce moment des esclaves qui devoient leur sang, leurs sueurs à leurs maîtres. Cette horrible disposition sut suivie depuis dans tous les établissemens du nouveau monde.

Les mines donnerent alors un produit plus fixe. La couronne en avoit d'abord la moitié. Elle se réduisit dans la suite au tiers, & sut enfin obligée de se borner à la cinquieme partie.

Les trésors qui venoient de saint-Domingue, enflammerent la cupidité de ceux-là même qui ne vouloient point passer les mers. Les grands & les gens en place obtinrent de ces concessions qui procuroient des richesses sans travail. Ils les faisoient régir par des agens qui avoient leur fortune à faire, & à augmenter celles de leurs commettans. On vit alors ce qui ne paroissoit pas possible, un accroissement de férocité. Cinq ans après cet arrangement barbare, les naturels du pays se trouverent réduits à quatorze mille. Il

fallut aller chercher sur le continent, & dans les isles voisines des sauvages pour les remplacer.

Les uns & les autres étoient accouplés comme des bêtest. On faisoit relever à grands coups ceux qui succomboient sous leurs fardeaux. Il n'y avoit de communication entre les deux sexes qu'à la dérobée. Les hommes périssoient dans les mines, & les femmes dans les champs que cultivoient leurs foibles mains. Une nourriture mal saine, insuffisante achevoit d'épuiser des corps excédés de travaux. Le lait tarissoit dans le sein des meres. Elles expiroient de faim, de lassitude, pressant contre leurs mamelles desséchées, leurs enfans morts ou mourans. Les peres s'empoifonnoient. Quelques-uns se pendirent aux mêmes arbres où ils venoient d'arracher, & de recevoir les derniers soupirs de leurs femmes & de leurs enfans. Leur race n'est plus.

Avant que ces scenes d'horreur eussent entierement dévasté les premiers établissemens des Espagnols dans le nouveau monde, ils en avoient formé d'autres moins considérables à la Jamaïque, à Porto-Rico, à Cuba. Velasquez, fondateur de ce dernier, voulut que sa colonie partageat avec celle de Saint-Domingue, l'avantage de faire des découvertes dans le continent, à il choisit François Hernandez, de Cordue, pour cette destination glorieuse. Il lui donna trois vaisseaux, cent dix hommes, & la liberté de bâtir des forts, d'enlever des esclaves, ou de faire la traite de l'or selon les circonstances. Ce voyage qui est de 1917, ne produisit pas d'autre événement que la connoissance de Lyucatan.

Jean de Grijalva, expédié l'année suivante pour prendre des idées approfondies de cette contrée, remplit sa commission avec intelligence. il fit plus il parcourut la côte de Campêche, poussa sa navigation encore plus au Nord, & débarqua dans tous les lieux où la descente se trouva facile. Quoiqu'il n'eût pas été toujours accueilli favorablement, son expédition eut un grand succès. Elle lui valut beaucoup d'or, & procura des lumieres suffisantes sur l'étendue.

les richesses & les forces du Mexique.

La Conquête de ce grand empire parut au desfus de l'ame de Grijalva. La voix publique nommoit pour l'exécution de ce projet, Fernand Cortez, plus connu alors par les espérances qu'il donnoit, que par des grandes choses qu'il éût déjà faites. Ses partifans prétendoient qu'il avoit une force de corps propre à supporter les plus grands travaux; le talent de la parole au souverain dégré, une sagacité qui lui faisoit tout prévoir s une présence d'esprir que les événemens les plus extraordinaires ne déconcertoient jamais; une grande abondance de moyens; l'art de subjuguer les esprits qui se resusoient à la conciliation; une constance qui l'empêchoit de revenir jamais sur ses pas, cet enthousiasme de gloire qu'on a toujours regardé comme la premiere vertu des heros. La multitude qui n'a, qui ne peut avoir que le succès pour regle de ses jugemens, a long-tems adopté cette opinion avantageuse. Depuis que la philosophie a commencé à jetter du jour sur l'histoire, il est devenu douteux si les défauts de Cortez ne l'emportoient pas sur set qualités.

Quoiqu'il en soit, cet homme devenu depuis si célébre, n'eut pas été plutôt choisi par Velasquez pour l'entreprise la plus importante qui eut été encore formée dans le nouveau monde, qu'il se vît entouré de tout ce qui se sentoit un

puissant attrait pour la renommée & pour la fortune. Après avoir surmonté les obstacles que la jalousie & la haine lui susciterent, il mit à la voile le dix Février de l'an 1519. Cinq cent huit soldats, cent neuf matelots, les officiers nécessaires pour les commander, quelques cheyaux, un peu d'artillerie composoient ses forces. Ces movens tout foibles qu'ils étoient, n'étoient pas même fournis par le gouvernement, qui ne mettoit que son nom dans les tentatives qu'on faisoit pour découvrir de nouveaux pays, pour former de nouveaux établissemens. Tout s'exécutoit aux dépens des particuliers. Ils se ruinoient s'ils étoient malheureux; leurs succès étendoient toujours l'empire de la métropole. Depuis les premieres expéditions, jamais elle ne forma de plan, jamais elle n'ouvrit ses trésors, jamais elle ne leva des troupes. La soif de l'or & l'esprit de chevalerie qui regnoit encore, excitoient seuls l'industrie & l'activité. Ces aiguillons étoient si puissans, qu'ils faisoient voler non-seulement le peuple, mais beaucoup de personnes d'un rang distingué parmi des sauvages, sous la zone Torride, dans un climat le plus souvent mal-sain. Peut-être n'y avoit-il alors sur la terre que l'Espagnol assez frugal, assez endurci à la fatigue, affez accoutumé aux intempéries d'un climat chaud pour supporter tant d'incommodités.

Cortez qui avoit éminemment ces qualités, attaque en passant les Indiens de Tabasco, les bat plusieurs fois, leur accorde la paix, & fait alliance avec eux. On lui donne vingt semmes pour faire du pain de mays à ses troupes. La plus jolie, baptisée sous le nom de Marina, devint sa maîtresse. Elle lui servit depuis d'in-

terprete, & lui fut très-utile.

A peine il parut sur les côtes du Mexique, que Montezuma qui y regnoit avec le pouvoir le plus absolu, sut saisi d'une frayeur si marquée qu'elle n'échappa pas aux courtisans les moins pénétrans. Cette frayeur inspirée à un si puissant monarque, par une poignée d'aventuriers, seroit hors de toute vraisemblance si l'on ne remontoit aux principes éloignés qui en étoient la source.

La terre a éprouvé d'anciennes révolutions. Le globe outre son mouvement journalier & son mouvement annuel, qui vont l'un & l'autre d'occident en orient, peut en avoir un insensible, aussi lent que les siecles, qui le fait tourner du nord au midi par une révolution que l'homme commence à peine de nos jours à imaginer, sans que ses calculs en osent encore chercher les commencemens ni suivre la durée.

Par cette pente, soit apparente, si ce sont les cieux qui par un mouvement dont la lenteur est proportionnée à l'immensité de leurs orbes, panchent & entraînent avec eux le soleil vers le pole; soit réelle, si notre globe par sa constitution physique tombe pour ainsi dire insensiblement vers un point opposé à la direction de ce mouvement caché des cieux: par une suite naturelle de cette pente, l'axe de la terre déclinant toujours, il pourroit arriver que ce que nous appellons la sphere oblique devint droite, & que la sphere droite sut oblique à son tour, que les lieux situés aujourd'hui sous l'équateur, eussent été sous les poles, & les zones glaciales de nos jours devinssent la zone torride.

On comprend dès lors que cette grande révolution de toute la masse du globe, en doit continuellement entraîner une foule de particulières sur sa surface; que la mer, comme l'instrument de toutes ces petites révolutions, en suivant la pente de cette inclinaison de l'axe quitte un pays pour couvrir l'autre, & cause ainsi ces inondations ou ces déluges successifs qui ont parcouru la face de la terre, noyé ses divers habitans, & laissé partout des mouvemens visibles de ruine & de dévastation, & des traces prosondes de ses ravages dans le souvenir des hommes.

Cette lutte continuelle d'un élément avec l'autre, de la terre qui engloutit une partie de l'océan dans ses cavités intérieures, de la mer qui ronge, & emporte de grandes portions de la terre dans ses absmes; ce combat éternel de deux élémens incompatibles, ce semble, & pourtant inséparables, tient les habitans du globe dans un péril sensible, & dans des allarmes vives sur leur destinée. La mémoire ineffaçable des changemens arrivés, inspire naturellement la crainte des changemens à venir. Delà, ces traditions universelles de déluges passés, & cette attente de l'embrasement du monde. Les tremblemens de terre occasionnés par des inondations & les volcans que ces secousses reproduisent à leur tour, ces crises violentes dont aucune partie du globe ne doit être exempte, engendrent & perpétuent la terreur parmi les hommes. On trouve cette frayeur répandue & consacrée dans toutes les fuperstitions dont elle est l'origine. Cette crainte est plus vive dans les pays où les marques de ces révolutions du globe sont plus sensibles & plus récentes.

On voit sur la surface de l'Amérique une empreinte plus prosonde des ravages que les eaux & le seu ne cessent de faire par-tout. De vastes golfes, des lacs immenses, des isses sans nombre, les plus grands sleuves, les plus hautes mon-

tagnes, des terres rarement habitées, encore moins peuplées; tout y atteste les sléaux & les calamités dont la nature affligea ce monde : tout y imprime cette frayeur de la désolation, dont l'imposture a de tout tems abusé pour regner sur la terre. La crainte qui ne s'arrête point dans ses progrès, voit dans un seul mal le germe de mille autres. Elle en attend de la terre & des cieux: elle croit voir la mort sur sa tête & sous ses pieds. Des événemens que le hazard a fait se rencontrer ensemble lui paroissent liés dans la nature même, & dans l'ordre des choses. Comme il n'arrive jamais rien sur la terre sans qu'elle se trouve sous l'aspect de quelque constellation, on s'en prend aux étoiles de tous les malheurs dont on ignore la cause, & de simples rapports de situation entre des planettes, sont pour l'esprit humain qui a toujours cherché dans les ténébres l'origine du mal, une influence immédiate & nécessaire sur toutes les révolutions qui les suivent ou les accompagnent.

Mais, sur-tout les événemens politiques comme les plus intéressans pour l'homme, ont toujours eu à ses yeux une dépendance très-prochaine du mouvement des astres. Delà, les fausses prédictions & les craintes réelles qui dans tous les tems ont dominé sur la terre. Elles augmentent en s'enracinant à proportion de l'ignorance. On trouva ces maladies de l'esprit humain, établies dans le nouveau monde, où les Espagnols les auroient portées si elles n'y avoient été. On ne sait quelle tradition, qui pourroit cependant avoir été imaginée après l'événement, avoit fait pressent à Saint Domingue, au Pérou, & dans quelques parties de l'Amérique Septentrionale qu'il y viendroit des étrangers qui bouleverseroient

ce malheureux pays. Ces exterminateurs devoient arriver du côté de l'Orient. Ce n'est pas que les Amériquains eussent aucune connoissance de nos contrées; mais accoutumés comme tous les peuples de la terre à tourner leurs premiers regards vers les lieux où le soleil se leve, ils avoient imaginé que les révolutions dont ils étoient mé-

nacés partiroient de ce front du globe.

Cette superstition qui faisoit partie des dogmes du Mexique, fortifiée par quelques événemens recens affez finguliers, agissoit vivement sur l'ame naturellement inquiete de Montezuma; lorsque les Castillans débarquerent dans ses états. Ce qu'il craignoit en général; ce qu'il avoit oui dire en particulier de ces étrangers, se confondant dans son esprit troublé; ce prince se crut au moment critique annoncé par les astres aux prophetes de sa nation. Il fit partir des députés pour offrir à Cortez les secours dont il pouvoit avoir besoin, & pour le prier de s'éloigner de fes possessions. Le chef des Espagnols répondit toujours qu'il falloit qu'il allat parler à l'empereur de la part du souverain de l'Orient. Cette obstination ayant réduit les envoyés à recourir à leur dernier moyen, les menaces, ils vanterent beaucoup les trésors & la puissance de leur maître: voilà, dit Cortez en se tournant vers ses soldats, voilà ce que nous cherchons, de grands périls & de grandes richesses. Il brûle tout de suite ses Vaisseaux pour vaincre ou pour périr, prend la route de Mexico, & poursuit sa marche sans trouver beaucoup d'opposition.

Arrivé sur la frontiere de la république de Tlascala il sit demander passage, & proposer une alliance. On resusa l'un & l'autre. Les merveilles qu'on racontoit des Espagnols étonnoient les

Tlascalteques, mais ne les effrayoient pas. Ils livrerent quatre ou cinq combats. Une fois les Espagnols furent rompus, & ils étoient en danger d'être défaits, si la division ne s'étoit pas mise dans l'armée de leurs ennemis. Cortez se crut obligé de se retrancher, & les Tlascalteques se firent tuer sur les parapets. Que leur manquoitil pour vaincre? Des armes.

Un point d'honneur établi chez toutes les nations & qui tient à l'humanité, qu'on trouve chez les Grecs au Siege de Troyes, & chez quelques peuples des Gaules, contribua beaucoup à leur arracher la victoire. C'étoit la crainte & la honte de laisser enlever par l'ennemi, leurs blessés & leurs morts. A chaque moment le soin de les sauver rompoit l'armée, & rallentissoit les attaques.

Le gouvernement de ces peuples étoit fort extraordinaire. Le pays étoit partagé en plusieurs cantons où regnoient de petits souverains qui s'appelloient Caciques. Ils conduisoient leurs sujets à la guerre, levoient des impôts, & rendoient la justice; mais il falloit que leurs loix, leurs édits fussent confirmés par le Sénat de Tlascala, qui étoit le véritable souverain. Il étoit composé de citoyens choisis dans chaque canton par les assemblées du peuple.

Les Tlascalteques avoient de belles loix & de belles mœurs. Ils punissoient de mort le mensonge, le manque de respect d'un fils à son pere, le péché contre nature. Les loix permettoient la pluralité des femmes. Le climat & les mœurs y portoient, & le gouvernement y

encourageoit.

Le mérite militaire étoit le plus honoré, comme il l'est toujours chez les peuples sauvages, ou conquérans. Il y avoit à Tlascala des ordres de chevalerie où n'étoient admis que ceux qui par des actions hérosques, ou par des conseils salutaires avoient rendu service à l'état.

Les négocians habiles obtenoient aussi des distinctions qui les élevoient à la noblesse. Etablissement singulier chez une nation pauvre, & qui

avoit des loix somptuaires,

A la guerre, les Tlascalteques portoient dans leur carquois deux fleches sur lesquelles étoient gravées les images de deux de leurs anciens héros. On commençoit le combat par lancer une de ces fleches, & l'honneur obligeoit à la reprendre.

Dans la ville ils étoient vêtus, mais ils se dé-

pouilloient de leurs habits pour combattre.

On vantoit leur bonne foi & leur franchise dans les traités publies, & entr'eux ils honoroient

les vieillards.

Le larcin, l'adultere & l'ivrognerie étoient en horreur. Ceux qui étoient coupables de ces crimes étoient bannis. Il n'étoit permis de boire de liqueurs fortes qu'aux vieillards épuisés dans des travaux militaires.

Les Tlascalteques avoient des jardins, des bains. Ils aimoient la danse, la poésie, & les représentations théatrales. Une de leurs principales divinités étoit la déesse de l'amour. Elle avoit un temple magnisique, & on y célébroit des sètes auxquelles accouroit toute la nation.

Leur pays n'étoit ni fort étendu, ni des plus fertiles de ces contrées. Il étoit montueux, mais fort cultivé, fort peuplé, & fort heureux.

Voilà des hommes que les Espagnols ne daignoient pas reconnoître pour être de leur espece. Une des qualités qu'ils méprisoient le plus thez les Tlascalteques, c'étoit l'amour de la liberté. Ils ne trouvoient pas qu'ils eussent un gouvernement, parce qu'ils n'avoient pas celui d'un seul homme; ni une police, parce qu'ils n'avoient pas celle de Madrid; ni des vertus, parce qu'ils n'avoient pas leur culte; ni de l'esprit, parce qu'ils n'avoient pas leurs opinions.

Jamais, peut-être, aucune nation ne fut idolâtre de ses préjugés au point où l'étoient alors, où le sont encore aujourd'hui les Espagnols. Ces préjugés faisoient le fonds de toutes leurs penlées, influoient sur tous leurs jugemens, formoient leur caractere. Ils n'employoient le génie ardent & vigoureux que leur a donné la nature, qu'à inventer une foule de sophismes pour s'affermir dans leurs erreurs. Jamais la déraison n'a été plus dogmatique, plus décidée, plus ferme & plus subtile. Ils étoient attachés à leurs usages. comme à leurs préjugés. Ils ne reconnoissoient qu'eux dans l'univers de sensés, d'éclairés, de vertueux. Avec cet orgueil national, le plus aveugle, le plus extrême qui fut jamais, ils aurojent eu pour Athenes le mépris qu'ils avoient pour Tlascala. Ils auroient traité les Chinois comme des bêtes, & par-tout ils auroient outragé, opprimé, dévafté.

Malgré cette maniere de penser si fiere, & si dédaigneuse, les Espagnols firent alliance avec les Tlascalteques qui leur donnerent des troupes pour les conduire & les appuyer. Ces peuples étoient depuis long-tems ennemis des Mexicains qui vouloient les soumettre à leur domination,

Avec ce secours, Cortez s'avançoit vers la ville capitale à travers un pays abondant, arrosé de belles rivieres, couvert de villes, de bois, de champs cultivés, & de jardins. La

campagne étoit féconde en plantes inconnues à l'Europe. On voyoit une foule d'oiseaux d'un plumage éclatant, des animaux d'especes nouvelles. La nature étoit changée, & n'en étoit que plus agréable & plus riche. Un air tempéré, des chaleurs continues, mais supportables, entretenoient la parure & la fécondité de la terre. On voyoit dans le même canton des arbres couverts de sieurs, d'autres de fruits délicieux. On semoit dans un champ le grain qu'on moissonnoit dans l'autre

Les Espagnols ne parurent point sensibles à ce nouveau spectacle. Tant de beautés ne les touchoient pas. Ils voyoient l'or servir d'ornement dans les maisons & dans les temples, embellir les armes des Mexicains, leurs meubles & leurs personnes: ils ne voyoient que ce métal, semblables à ce mammone dont parle Milton, qui dans le ciel oubliant la divinité même, avoit toujours les yeux fixés sur le parvis qui étoit d'or.

Montezuma après avoir essayé de détourner Cortez du dessein de venir dans sa capitale, l'y introduisit lui-même. Il commandoit à trente rois, ou princes, dont plusieurs pouvoient mettre sur pied des armées nombreuses. Ses richesses étoient immenses, son pouvoir absolu. Son peuple avoit autant de connoissances & de lumieres, d'industrie & de politesse qu'il y en avoit alors en Europe. Ce peuple étoit guerrier & rempli d'honneur.

Si l'empereur du Mexique eut su faire usage de ces moyens, son trône étoit inébranlable. Mais ce prince qui étoit parvenu à la couronne par sa valeur, ne montra pas le moindre courage d'esprit. Tandis qu'il pouvoit accabler les Espagnols de toute sa puissance, malgré l'avantage de

leur discipline & de leurs armes ; il voulut em-

ployer contre eux la perfidie.

Il les combloit à Mexico de présens, d'égards, de caresses, & il faisoit attaquer la Veracruz, colonie que les Espagnols avoient fondée pour s'assurer une retraite, ou pour recevoir des secours. Il faut, dit Cortez à ses compagnons en leur apprenant cette nouvelle : il faut étonner ces barbares par une action d'éclat : j'ai résolu d'arreter l'empereur, & de me rendre mattre de sa personne. Ce dessein fut approuvé. Aussi-tôt accompagné de ses officiers, il marche au palais de Montezuma, & lui déclare qu'il faut le suivre, ou se résoudre à périr. Ce prince, par une bassesse égale à la témérité de ses ennemis, se met entre leurs mains. Il est obligé de livrer au supplice les généraux qui n'avoient agi que par ses ordres; & il met le comble à son avilissement en rendant hommage de sa cou-Fonne au roi d'Espagne.

Au milieu de ses succès, Cortez apprend que Narvaez envoyé avec une petite armée par le gouverneur de Cuba, vient pour lui ôter le commandement de la sienne. Il marche à son rival, il le combat, il le prend prisonnier. Il fait mettre bas les armes aux vaincus, puis les leur rend en leur proposant de le suivre. Il gagne leur cœur par sa consiance & sa magnanimité; & l'armée du Narvaez se range sous ses drapeaux. Il reprend la route de Mexico, où il avoit laissé deux cens hommes qui gardoient l'empereur.

Il y avoit des mouvemens dans la noblesse Mexicaine, qui étoit indignée de la captivité de son prince; & le zele indiscret des Espagnols qui dans une sête publique en l'honneur des dieux du pays, renverserent les autels, & mas-

sacrerent les adorateurs & les prêtres, avoit fait

prendre les armes au peuple.

Les Mexicains n'avoient de barbare que leur superstition; mais leurs prêtres étoient des monstres qui faisoient l'abus le plus affreux du culte abominable qu'ils avoient imposé à la crédulité de la nation. Elle reconnoissoit, comme tous les peuples policés, un être suprême, une vie à venir, avec ses peines & ses récompenses; mais ces dogmes utiles, étoient mêlés d'absurdités qui les rendoient incroyables.

Dans la religion du Mexique on attendoit la fin du monde à la fin de chaque fiecle; & cette année étoit dans l'empire un tems de deuil

& de désolation.

Les Mexicains invoquoient des puissances subalternes comme les autres nations en ont invoqué sous le nom de génies, de camis, de manitous, d'anges, de fetiges. La moindre de ces divinités avoient ses temples, ses images, ses sonctions, son autorité particuliere; & toutes faisoient des miracles.

Ils avoient une eau sacrée dont on faisoit des aspersions. On en faisoit boire à l'empereur. Les pélerinages, les processions, les dons faits aux prêtres étoient de bonnes œuvres.

On connoissoit chez eux des expiations, des

pénitences, des macérations, des jeunes.

Quelques unes de leurs superstitions leur étoient particulieres. Tous les ans, ils choisisfoient un esclave. On l'ensermoit dans le temple, on l'adoroit, on l'encensoit, on l'invoquoit, & on finissoit par l'égorger en cérémonie.

Voici encore une superstition qu'on ne trouvoit pas ailleurs. Les prêtres pétrissoient en certains jours une statue de pâte qu'ils faisoient cuire. Ils la plaçoient sur l'autel où elle devenoit un dieu. Ce jour là, une soule innombrable de peuple se rendoit dans le temple. Les prêtres découpoient la statue, ils en donnoient un morceau à chacun des assistans qui le mangeoir, & se croyoit sanctissé après avoir mangé son dieu.

Il vaut mieux manger des dieux, que des hommes; mais les Mexicains immoloient aussi des prisonniers de guerre dans le temple du dieu des batailles. Les prêtres mangeoient ensuite ces prisonniers, & en envoyoient des morceaux à l'empereur & aux principaux seigneurs de l'empire.

Quand la paix avoit duré quelque tems, les prêtres faisoient dire à l'empereur que les dieux mouroient de faim; & dans la seule vue de faire des prisonniers on recommençoit la guerre.

A tous égards, cette religion étoit atroce & terrible. Toutes ses cérémonies étoient lugubres & sanglantes. Elle tenoit sans cesse l'homme dans la crainte. Elle devoit rendre les hommes inhumains, & les prêtres tout-puissants.

On ne peut faire un crime aux Espagnols d'avoir été révoltés de ces absurbes barbaries, mais il ne falloit pas les détruire par de plus grandes cruautés. Il ne falloit pas se jetter sur le peuple assemblé dans le premier temple de la ville, & l'égorger. Il ne falloit pas assassiner les nobles pour les dépouiller.

Cortez à son retour à Mexico, trouva les Espagnols assiègés dans le quartier où il les avoit laisses pour garder l'empereur. Il eut de la peine à pénétrer jusqu'à eux; & quand il sut à leur tête, il lui fallut livrer de grands combats. Les Mexicains montrerent un courage extraordinaire. Ils se dévouoient gaiement à une mort certaine. Ils se jettoient nuds & mal armés dans les rangs des Espagnols, pour rendre leurs armes inutiles, ou pour les leur arracher. Plusieurs tenterent d'entrer dans le palais de Cortez par les embrasures du canon. Tous vouloient mourir pour délivrer leur patrie de ces étrangers qui prétendoient y regner. Cortez venoit de s'emparer d'un temple qui étoit un poste avantageux. Il regardoit d'une plate-forme le combat où les Indiens s'acharnoient pour recouvrer ce qu'ils avoient perdu. Deux jeunes nobles Mexicains jettent leurs armes, & viennent à lui comme déserteurs. Ils mettent un genouil à terre dans la posture de supplians, ils le saississent, & s'élancent de la plate-forme dans l'espérance qu'en tombant avec eux, il sera écrasé comme eux. Cortez s'en débarrasse, & se retient à la balustrade. Les deux jeunes nobles périssent sans avoir exécuté leur généreule entreprise.

Cette action, d'autres actes d'une vigueur pareille, font desirer aux Espagnols qu'on puisse trouver des voies de conciliation. Montezuma consent à devenir l'instrument de l'esclavage de son peuple, & il se montre sur le rempart pour engager ses sujets à se retirer. Leur indignation lui apprend que son regne est fini, & les traits qu'ils lui lancent, le percent d'un coup mortel.

Gatimozin, qu'on lui donna pour successeur, étoit fier, intrépide. Il avoit du sens, de l'imagination. Il pouvoit ramener les bons succès, & résister aux mauvais. Sa pénétration lui sit démêler que les attaques vives ne lui réussiroient que difficilement contre un ennemi qui avoit des armes si supérieures, & que la meilleure maniere de le combattre étoit de lui couper les

vivres. Cortez ne s'apperçoit pas plutôt de ce changement de système, qu'il pense à se retirer chez les Tlascalteques; mais la retraite n'est pas facile.

Il faut combattre à chaque pas. Deux cens Espagnols plus chargés d'or que le-reste de l'armée & dont les richesses rallentissoient la marche, sont massacrés. Cortez lui-même se voit envéloppé par une multitude innombrable dans la vallée d'Otumba. Il fait face de tous côtés. & par-tout les Mexicains le pressent également. Son artillerie lui devient inutile, & la mousqueterie, le fer des lances & des épées n'empêchent pas les Indiens d'approcher, & de combattre les Européens corps-à-corps. Dans ce moment. Cortez voit assez près de sa troupe l'étendart royal des Mexicains. Il se souvient qu'ils croyent la destinée des combats attachée à cet étendart. Il se lance avec quelques cavaliers pour le prendre. L'un d'eux le faisit, & l'emporte dans les rangs des Espagnols. Les Mexicains perdent courage. Ils prennent la fuite en jettant leurs armes. Cortez poursuit sa marche, & arrive sans obstacle chez les Tlascalteques.

Il n'avoit perdu ni le dessein, ni l'espérance de soumettre l'empire du Mexique; mais il avoit fait un nouveau plan. Il vouloit se servir d'une partie des peuples pour assujettir l'autre. La sorme du gouvernement, la disposition des esprits, la situation de Mexico savorisoient son projet, &

ses moyens de l'exécuter.

L'empire étoit électif, & quelques Rois ou Caciques étoient les électeurs. Ils choisissoient d'ordinaire un d'entr'eux. On lui faisoit jurer que tout le tems qu'il seroit sur le trône, les pluies tomberoient à propos, les rivieres ne cau-

feroient point de ravages, les campagnesn'éprouveroient point les ftérilités, les hommes ne périroient point par les influences malignes d'un air
contagieux. Cet usage pouvoit tenir au gouvernement théocratique dont on trouve encore des
traces dans presque toutes les nations de l'univers. Peut-être aussi le but de ce serment bizarre
étoit-il de faire entendre au nouveau souverain,
que les malheurs d'un état venant presque toujours des désordres de l'administration, il devoit
regner avec tant de modération & de sagesse,
qu'on ne put jamais regarder les calamités publiques comme l'effer de son imprudence, ou
comme une juste punition de ses déréglemens.

Il y avoit les plus belles loix pour obliger à ne donner la couronne qu'au merite; mais les prêtres influoient beaucoup dans les élec-

tions.

Dès qu'il étoit installé, l'empereur étoit obligé de faire la guerre, & d'amener des prisonniers aux dieux. Ce prince quoique électif, étoit fort absolu; parce qu'il n'y avoit point de loix écrites, & qu'il pouvoit changer les usages reçus.

Il y avoit des conseils de finance, de guerre, de commerce, de justice: des tribunaux répandus dans les provinces ressortissent à ces conseils. Il y avoit aussi des juges à peu près semblables à nos prévôts qui jugeoient sur le champ les parties; mais du jugement desquels on appelloit aux tribunaux.

Presque toutes les sormes de la justice & les ésiquettes de la cour, étoient consacrées par la

religion.

Les loix punissoient les crimes qui se punissent par tout; mais les prêtres sauvoient souvent les criminels. Il y avoit deux loix propres à faire périr bien des innocens, & qui devoient appelantir sur les Mexicains le double joug du despotisme & de la superstition. Elles condamnoient à mort ceux qui auroient blessé la sainteté de la religion, & ceux qui auroient blessé la sainteté du prince. On voit combien des loix si peu précieuses facilitoient les vengeances particulieres, on les vues intéressées des prêtres & des courtisans.

On ne parvenoit à la noblesse, & les nobles ne parvenoient aux dignités que par des preuves de courage, de piété & de patience. On faisoit dans les temples un noviciat plus pénible que dans les armées; & ensuite, ces nobles auxquels il en avoit tant coûté pour l'être, se dévouoient aux fonctions les plus viles dans le

palais des empereurs.

Cortez pensa que dans la multitude des vassaux du Mexique, il y en auroit qui secoueroient volontiers le joug, & s'associeroient aux Espagnols.

Il avoit vu combien les Mexicains étoient hais des petites nations dépendantes de leur empire, & combien les empereurs faisoient sentir

durement leur puissance.

Il s'étoit apperçu que la plupart des provinces détestoient la religion de la capitale, & que dans Mexico même, les nobles & les hommes riches, dont la société diminuoit la férocité des préjugés & des mœurs du peuple, n'avoient plus que de l'indifférence pour cette religion. Plusieurs d'entre les nobles étoient révoltés d'exercer les emplois les plus humilians auprès de leurs maîtres.

Après avoir reçu quelques foibles secours des isles Espagnoles, obtenu des troupes de la république de Tlascala, & fait quelques nouveaux Tome III.

alliés, Cortez retourna vers la capitale de l'em-

pire.

Mexico étoit bâtie dans une isle au milieu d'un grand lac. Elle contenoit vingt mille maisons, un peuple immense, & de beaux édifices. Le palais de l'empereur bâti de marbre & de jaspe, étoit lui seul aussi grand qu'une ville. On y admiroit les jardins, les fontaines, les bains & les ornemens. On y voyoit des statues qui représentoient des animaux. Il étoit rempli de tableaux faits avec des plumes; l'éclat des couleurs étoit fort vif, & ils avoient de la vérité. Trois mille Caciques avoient leurs palais dans Mexico: ils étoient vastes & pleins de commodités. Ces Caciques avoient la plupart, ainsi que l'empereur, des ménageries où étoient rassemblés tous les animaux du nouveau continent, & des appartemens où étoient étalées des curiofités naturelles. Leurs jardins étoient peuplés de plantes de toute espece. Les beautés de la nature, ce qu'elle a de rare & de brillant, doit être un objet de luxe chez des peuples riches où la nature est belle, & où les arts Jont imparfaits. Les temples étoient en grand nombre, & la plupart magnifiques, mais teints de sang, & tapisses des têtes des malheureux qu'on avoit facrifiés.

Une des plus grandes beautés de Mexico, étoit une place remplie ordinairement de plus de cent mille hommes, couverte de tentes & de boutiques, où les marchands étaloient toutes les richesses des campagnes, & l'industrie des Mexicains. Des oiseaux de toute couleur, des coquillages brillans, des fleurs sans nombre, des ouvrages d'orfévrerie, des émaux, donnoient à ces marchés un coup d'œil plus éclatant, & plus

beau que ne peuvent en avoir les foires les plus

riches de l'Europe.

Deux cens mille canots alloient sans cesse des rivages à la ville, de la ville aux rivages. Le lac étoit bordé de plus de cinquante villes, &

d'une multitude de bourgs & de hameaux.

Il y avoit sur ce lac trois chaussées fort longues, & qui étoient le chef-d'œuvre de l'industrie Mexicaine. Il falloit que ce peuple sans communication avec des peuples éclairés, sans fer, sans l'écriture, sans aucun de ces arts à qui nous devons d'en connoître. & d'en exercer d'autres, situé dans un climat où la nature donne tout, & où le génie de l'homme n'est point éveillé par les besoins : il falloit que ce peuple qui n'étoit pas d'une antiquité bien reculée, sût un des plus ingénieux de la terre.

Cortez commença par s'assurer des Caciques qui regnoient dans les villes situées sur les bords du lac. Quelques-uns joignirent leurs troupes aux Espagnols, les autres leur furent soumis. Cortez s'empara de la tête des trois chaussées qui condussoient à Mexico. Il voulut aussi se rendre maître de la navigation du lac. Il sit construire des brigantins qu'il arma d'une partie de son artillerie; & dans cette situation, il attendit que la famine lui donnât l'empire du nouveau

monde.

Guatimozin fit des efforts extraordinaires pour se dégager. Ses sujets combattirent avec autant de fureur que jamais. Cependant les Espagnols conserverent leurs postes, & porterent leurs attaques jusqu'au centre de la ville. Lorsque les Mexicains purent craindre qu'elle ne fût emportée, & que les vivres commencerent à manquer totalement, ils voulurent sauver leur em-

pereur. Ce prince consentit à tenter de s'échapper pour aller continuer la guerre dans le nord de ses états. Une partie des siens se dévoua noblement à la mort pour faciliter sa retraite en occupant les affiégeans; mais un brigantin s'empara du canot où étoit le généreux & infortuné monarque. Un financier Espagnol imagina que Guatimozin avoit des trésors cachés; & pour les forcer à les déclarer, il le fit étendre sur des charbons ardens. Son favori exposé à la même torture lui adressoit de tristes plaintes : & moi, lui dit l'empereur, suis-je sur des roses? Mot comparable à tous ceux que l'histoire a transmis à l'admiration des hommes. Un jour les Mexicains le rediront à leurs enfans, quand le tems sera venu de rendre aux Espagnols supplice pour supplice, de noyer cette rage d'exterminateurs dans la mer ou dans le sang. Ce peuple aura peut-être les actes de ses martyrs, l'histoire de ses persécuteurs. On y lira fans doute, que Guatimozin fut tiré demi mort d'un gril ardent, & que trois ans après il fut pendu publiquement, sous prétexte d'avoir conspiré contre ses tyrans & ses bourreaux.

Dans les gouvernemens despotiques, la chûte du prince & la prise de la capitale, entraînent ordinairement la conquête & la soumission de tout l'état. Les peuples ne peuvent pas avoir de l'attachement pour une autorité qui les écrase, ni pour un tyran qui croit se rendre plus respectable en ne se montrant jamais. Accoutumés à ne connoître d'autre droit que la force, ils ne manquent jamais de se soumettre au plus fort. Telle sut la révolution dans le Mexique. Des barbares sortis du nord de ce continent, avoient jetté les sondemens de cet empire, il y avoir

cent trente ans. Comme ils formoient un corps de nation, & qu'ils tiroient leur origine d'un pays fort rude, ils avoient réussi à subjuguer successivement des sauvages nés sous un ciel plus doux, & qui ne vivoient pas en société, ou qui ne formoient que des sociétés peu nombreuses. Leur domination entiere tomba sous le pouvoir des Espagnols, dont elle ne put même remplir l'ambition, quoiqu'elle cut cinq cent lieues de long, sur environ deux

cens de large.

Les conquérans y ajouterent d'abord du côté du sud le vaste espace qui s'étend depuis Guatimala, jusqu'au golphe de Darien. Cet agrandissement coûta peu de tems, de sang & de dépense; mais il fut de peu d'utilité. Les provinces qui le composent sont à peine connues. On n'y voit que peu d'Espagnols, la plupart forc pauvres, qui par leur tyrannie ont réduit les Indiens à se refugier dans des montagnes, dans des forêts impénétrables. De tous ces sauvages les seuls qui forment encore une nation. ce sont les Mosquites. Après avoir quelque tems combattu pour les plaines fertiles qu'ils habitoient dans le pays de Nicaragua, ils se sauverent au Cap de Gracias à Dios dans des rochers arides. Défendus du côté de la terre par des marais-impraticables, & du côté de la mer par des plages difficiles, ils bravent le courroux de leur ennemi. Leurs liaisons avec les corsaires Anglois & François qu'ils ont souvent suivis dans des expéditions très-périlleuses, ont bien pu augmenter leur rage contre leurs oppresseurs, accroître leur audace naturelle, accoutumer leurs mains aux armes à feu; mais leur population qui n'a jamais été considérable, a toujours été en diminuant. Elle ne passe pas actuellement deux mille hommes. Leur foiblesse les met hors d'état de

donner la moindre inquiétude.

L'accroissement que la nouvelle Espagne a pris du côté du nord est plus considérable, & doit devenir beaucoup plus importante. On n'a parlé jusqu'ici que du nouveau Mexique, découvert en 1553, conquis au commencement du dernier siecle, révolté vers le milieu, & remis bien-tôt après sous le joug. Tout ce qu'on sait de cette immense province, c'est qu'on a fixé quelques fauvages, introduit un peu de culture, foiblement exploité quelques riches mines, & formé un établissement, nommé Santafé. Cette conquête qui est dans l'intérieur des terres, auroit été suivie d'une bien plus utile sur les bords de la mer, si depuis cent ans qu'elle est entamée on s'y étoit attaché avec l'attention qu'elle méritoit.

L'ancien empire du Mexique étendoit à peu près ses bornes jusqu'à l'entrée de la mer vermeille. Depuis ces limites, jusqu'à l'endroit où le continent se joint à la Californie est un golphe qui a près de vingt dégrés de profondeur. Sa largeur est tantôt de soixante, tantôt de cinquante lieues, & rarement en a-t-elle moins de quarante. On trouve dans cet espace beaucoup de bancs de sable, & un assez grand nombre d'isses. La côte est habitée par plusieurs nations sauvages, la plupart ennemies. Les Espagnols y ont formé quelques peuplades éparfes, auxquelles suivant leur usage ils ont donné le nom de provinces. Leurs missionnaires ont poussé plus loin les découvertes, & ils se flattoient de donner à leur nation plus de richesses qu'elle n'en avoit trouvé dans ses possessions les plus renommées. Plusieurs causes ont concouru à rendre leurs travaux inutiles.

A mesure qu'ils rassembloient, qu'ils civilisoient quelques Indiens, on les enlevoit pour les précipiter dans les mines. Cette barbarie minoit les établissemens naissans, & empêchoit d'autres Indiens d'y venir s'y incorporer. Les Espagnols trop éloignés des yeux du gouvernement, pour être surveillés, se permettoient les crimes les plus atroces. Enfin, le vif-argent, les étoffes, les autres besoins y étoiens portés de la Vera-Cruz à dos de mulet, par une route dangereuse & difficile, de six à sept cens lieues; ce qui leur donnoit à leur terme une valeur dix ou douze fois plus grande que celle qu'ils avoient dans ce port célébre. Il arrivoit delà, que les mines quoique d'une abondance extrême, ne pouvoient pas payer les choses nécessaires, & que ceux qui les exploitoient, les abandonnoient par l'imposfibilité où ils étoient de s'y foutenir.

Ce dernier inconvenient qui paroissoit sans remede, faifoit sans doute fermer les yeux sur des abus crians qu'il eût été possible de reprimer. Il est vraisemblable qu'on les attaquera, maintenant qu'on a découvert des communications qui facilitent avec ces pays éloignes des liaisons utiles. Le Jésuite Ferdinand Consang a parcouru en 1746, par ordre du gouvernement, le golphe entier de Californie. Cette navigation faite avec un foin extrême & beaucoup d'intelligence, a instruit l'Espagne de tout ce qu'il lui étoit important d'apprendre. Elle connoît les côtes de ce continent, les ports que la nature y a placés, les lieux sabloneux & arides qui ne sont pas susceptibles de culture, les rivieres qui par la fertilité qu'elles répandent sur leurs bords, invitent à y former des peuplades. Rien n'empêchera qu'à l'avenir des vaisseaux sortis d'Acapulco.

n'entrent dans la mer vermeille, ne portent avec des frais médiocres dans les provinces qui la bordent des missionnaires, des soldats, des mineurs, des vivres, des marchandises, tout ce qui est nécessaires à des colonies, & n'en reviennent chargés de métaux. Lorsque les établissemens formés sur les côtes auront pris une consistance raisonnable, on s'enfoncera dans les terres iusqu'au nouveau Mexique, plus loin même si l'on veut. Les sauvages errans dans ce grand espace ne sont ni assez nombreux, ni assez unis, ni assez aguerris pour contrarier ce grand projet de maniere à le faire échouer. On pourra même les déterminer à y concourir si on veut renoncer aux maximes cruelles dont ils ont été jusqu'ici · la victime, & s'occuper de leur bonheur. Avec de la vertu, de l'humanité & de la constance, les Espagnols parviendront à former un nouvel empire qui ne le cédéra guere à l'ancien Mexique, ni pour l'étendue, ni pour la richesse des mines; & qui lui sera supérieur, pour la température & la falubrité du climat.

La nouvelle Espagne est presque entierement située dans la zone torride. L'air y est excessivement chaud, humide & mal-sain sur les côtes de la mer du nord. Ces vices de climat se font infiniment moins sentir sur les côtes de la mer du sud, & presque point dans l'intérieur du pays où il regne une chaîne de montagnes qu'on regarde comme une continuation des cordillieres.

La qualité du sol suit ces variations. La partie orientale est basse, marécageuse, inondée dans la saison des pluies, couverte de forêts impénétrables & tout à fait inculte. On peut croire que si les Espagnols la laissent dans cet état de

¢

ì

désolation, c'est qu'ils ont jugé qu'une frontiere déserte & meurtriere fourniroit une meilleure désense contre les slottes ennemies, que des fortifications & des troupes réglées qu'on n'entretiendroit pas sans des frais immenses, ou que les naturels du pays esséminés & mal disposés pour une domination étrangere. Le terrein de l'occident est plus élevé, de meilleure qualité, couvert de champs & d'habitations. Dans la profondeur des terres on trouve des contrées que la nature a traitées libéralement; mais comme toutes celles qui sont situées sous le tropique, elles sont plus abondantes en fruits qu'en grains.

La population de ce vaste empire n'est pas moins variée que son sol. Ses habitans les plus distingués, sont les Espagnols envoyés par la cour pour occuper les places du gouvernement. Ils sont obligés comme ceux qui dans la métropole aspirent à quelques emplois ecclésiastiques. civils ou militaires, de prouver qu'il n'y a eu ni hérétiques, ni juifs, ni mahométans, ni démêles avec l'inquisition dans leur famille depuis quatre générations. Les négocians qui veulent passer au Mexique, ainsi que dans le reste des l'Amérique sans devenir Colons, sont astreins à la même formalité. On les oblige de plus à jurer qu'ils ont trois cens palmes de marchandise en propre dans la flote où ils s'embarquent, & qu'ils n'ameneront pas leurs femmes. conditions absurdes ils deviennent les agens principaux du commerce de l'Europe avec les Indes. Quoique leur privilege ne doive durer que trois ans, & un peu plus long-tems pour des pays plus éloignés, il est très-précieux. A eux seuls appartient le droit de vendre, comme commissionnaires, la majeure partie de la cargaison. Si

les loix étoient observées, les marchands fixés dans le nouveau monde, seroient bornés à disposer de ce qu'ils ont reçu pour leur propre

compte.

La prédilection du ministere pour les Espagnols nés en Europe, a réduit les Espagnols créoles à un rôle subalterne, quoiqu'ils soient communément plus riches, & d'une naissance plus distinguée. Les descendans des compagnons de Cortez, les descendans de ceux qui les ont suivis, constamment exclus de toutes les places d'honneur ou d'administration un peu importantes, ont vu s'affoiblir le puissant ressort qu'i avoit foutenu leurs peres. L'habitude d'un mépris injuste qu'ils éprouvoient, les a rendus enfin réellement méprifables. Ils ont achevé de perdre dans les vices qui naissent de l'oissveté, de la chaleur du climat, & de l'abondance de toutes choses, cette constance & cette sorte de fierté qui caractérisera de tout tems leur nation. Un luxe barbare, des plaisirs honteux, des intrigues romanesques, ont énervé tous les ressorts de leur ame. La superstition a achevé la ruine de leurs vertus. Aveuglément livrés à des prêtres trop ignorans pour les éclairer par leurs instructions, trop corrompus pour les édifier par leur conduite, trop avides pour s'occuper de cette double fonction de leur ministere, ils n'ont aimé dans la religion que ce qui affoiblit l'esprit, & n'y ont rien vu de ce qui pouvoit rectifier leurs mœurs.

Les Metis qui forment le troisieme ordre de citoyens, sont plus avilis encore. On fait que la cour de Madrid pour remplir une partie du vuide immense que l'avarice & la cruauté des conquérans avoit formé, pour regagner la confiance de ce qui avoit échappé à leurs sureurs,

encouragea le plus qu'il lui fut possible le mariage des Espagnols avec les Indiennes. Ces alliances qui devinrent assez communes dans toute l'Amérique, furent sur-tout fréquentes au Mexique où les semmes avoient plus d'esprit & d'agrément qu'ailleurs. Les Créoles rendirent à cette race mêlée les humiliations qu'ils recevoient des Européens. Son état d'abord équivoque, sut ensin sixé avec le

tems, entre les blancs & les noirs.

Ces noirs ne sont pas en très-grand nombre dans la nouvelle Espagne. Comme les naturels du pays sont plus intelligens, plus forts, plus laborieux que ceux des autres colonies, on n'y a guere apporté d'Afriquains que ce qu'il en falloit pour les fantaisses, pour le service domestique des gens riches. Ces esclaves chers à leurs maîtres de qui ils dépendent absolument, qui les ont achetés à un très-haut prix, & qui en font Jes ministres de leurs plaisirs, profitent de la faveur qu'ils ont pour opprimer les Mexicains. Ils prennent sur ces hommes qu'on dit libres un ascendant qui nourrit une haine implacable entre les deux nations. La loi a cherché à fomenter cette aversion en prenant des mesures efficaces pour empêcher toute liaison entr'elles. Il est défendu aux négres d'avoir aucun commerce d'amour avec les Indiens, sous peine aux hommes d'être mutilés, aux femmes d'être rigoureusement punies. Par toutes ces raisons, les Afriquains qui dans les autres établissemens sont les ennemis des Européens, en sont les partisans dans les Indes Espagnoles.

L'autorité n'a pas besoin de cet appui, du moins au Mexique, où la population n'est plus ce qu'elle sut autresois. Les premiers historiens & ceux qui les ont copiés, ont écrit que les Espagnols y avoient trouvé dix millions d'ames. Ce fut une exagération des conquérans pour relever l'éclat de leur triomphe, & qu'on adopta sans examen avec d'autant plus de complaisance qu'elle les rendoit odieux. Avec un peu d'attention, on auroit senti que ce calcul n'étoit pas même vraisemblable. Tous les monumens attestent qu'un peu plus d'un siecle avant l'arrivée des Européens, ces vastes pays n'étoient habités que par des petites nations, dont quelques-unes n'avoient point de demeure fixe, & les autres cultivoient fort peu. Il ne pouvoit pas alors être beaucoup plus peuplé que les autres contrées sauvages de l'Amérique septentrionale & méridionale. Les hommes durent à la vérité s'y multiplier beaucoup, lorsque ce grand espace réuni sous les mêmes loix fut devenu un empire policé; mais ce changement étoit trop récent pour avoir eu des suites si considérables. C'est beaucoup accorder que de convenir, que la population du Mexique n'a été enflée que de la moitié. Aujourd'hui elle ne passe pas huit à neuf cens mille ames.

On croit communément, que les premiers conquérans se faisoient un jeu de massacrer les Indiens, que les prêtres même excitoient leur férocité. Sans doute que ces farouches soldats répandirent souvent du sang sans motif même apparent, sans doute que leurs fanatiques missionnaires ne s'opposerent pas à ces barbaries comme ils le devoient. Cependant ce ne sur pas la vraie source, la source principale de la dépopulation du Mexique. Elle sur l'ouvrage d'une tyrannie sourde & lente de l'avarice qui exigeoit de ses malheureux habitans plus de travail, un travail plus rude que leur tempéramment & le climat ne le comportoient.

Cette oppression commença avec la conquête. Toutes les terres surent partagées entre la couronne, les compagnons de Cortez, & les grands ou les ministres qui avoient le plus de faveur à la cour d'Espagne. Les Mexicains sixés dans le domaine royal, étoient destinés aux travaux publics, qui dans les premiers tems surent considérables. Le sort de ceux qu'on attacha aux possessions des particuliers sur encore plus malheureux. Tous gémissionent sous un joug affreux. On les nour-rissoit mal. On ne leur donnoit aucun salaire, & on exigeoit d'eux des services sous lesquels les hommes les plus robustes auroient succombé. Leur malheurs attendrirent Barthelemi de Las Casas.

Cet homme si célebre dans les annales du nouveau monde, avoit accompagné son pere au premier voyage de Colomb. La douceur simple des Indiens le frappa si fort, qu'il se fit ecclésiastique pour travailler à leur conversion. Bientôt ce fut le soin qui l'occupa le moins. Comme il étoit plus homme que prêtre, il fut plus révolté des barbaries qu'on exerçoit contr'eux. que de leurs superstitions. On le voyoit voler continuellement d'un hémisphere à l'autre pour consoler des peuples qu'il portoit dans son sein, ou pour adoucir leurs tyrans. Cette conduite qui le rendit l'idole des uns & la terreur des autres, n'eut pas le fuccès qu'il s'étoit promis. L'espérance d'en imposer par un caractere révéré des Espagnols, le détermina à accepter l'évêché de Chiappa, dans le Mexique. Lorsqu'il se fut convaincu que cette dignité étoit une barriere insuffisante contre l'avarice & la cruauté qu'il vouloit arrêter, il l'abdiqua. A cette époque, cet homme courageux, ferme, désintéresse cita au

tribunal de l'univers entier sa nation. Il l'accuss dans son traité de la tyrannie des Espagnols dans les Indes, d'avoir fait périr quinze millions d'Indiens. On osa blâmer l'amertume de son style; mais personne ne le convainquit d'exagération. Ses écrits où respirent la beauté de son ame, & la grandeur de ses sentimens, imprimerent sur ses barbares compatriotes, une slétrissure que le tems n'a pas essacé & n'essacera jamais.

La cour de Madrid réveillée par les cris du vertueux Las Casas, & par l'indignation de tous les peuples, sentit enfin, que la tyrannie qu'elle permettoit étoit contraire à la religion, à l'humanité, à la politique. Elle se détermina à rompre les fers des Mexicains. Leur liberté ne sut plus gênée que par la condition qui leur sut imposée de ne pas sortir du territoire, où ils étoient étàblis. Cette précaution dut son origine à la crainte qu'on avoit qu'ils n'allassent joindre les sauvages errans au nord & au midi de l'empire.

Avec la liberté, il auroit fallu leur rendre leurs terres. On ne le fit pas. Cette injustice les réduisit à travailler uniquement pour leurs oppresseurs. Seulement il sut statué que les Espagnols auxquels ils voudroient vendre leurs sueurs, seroient tenus de les bien nourrir, & de leur donner vingt-quatre piastres par an, ou une partie de cette somme proportionnée au tems qu'ils

auroient servi.

Sur ce gain, on retint le tribut imposé par le gouvernement, & une piastre pour un usage dont on est bien étonné que les conquérans se soient avisés. Il sut formé dans chaque communauté une caisse destinée à secourir les Indiens caducs ou malades, & à les soutenir dans des malheurs particuliers, dans des calamités publiques.

Cette administration fut confiée à leurs Caciques. Ils n'étoient pas les descendans de ceux qu'on avoit trouvés au tems de la conquête. Les Espagnols les choisirent parmi les Indiens, qui paroissoient les plus attachés à leurs intérêts, & ils ne craignirent pas de rendre leurs dignités héréditaires. On borna leurs fonctions à entretenir la police dans leur district, qui eut communément huit ou dix lieues d'étendue; à percevoir le tribut des Indiens qui travailloient pour leur propre compte; comme le tribut des autres étoit retenu par les maîtres qu'ils servoient, à prévenir leur fuite en les retenant toujours sous Jeurs yeux, & en ne souffrant pas qu'ils contrachassent aucun engagement sans leur aveu. Pour prix de leurs services, ces especes de magistrats obtinrent du gouvernement une propriété. Il leur fut permis de prendre dans la caisse commune, cinq fols tous les ans pour chaque Indien, soumis à leur juridiction. On les autorisa enfin à faire cultiver leurs champs par les jeunes gens qui n'étoient pas encore soumis à la capitation, & à occuper les filles jusqu'au tems de leur mariage, à des travaux propres à leur sexe, sans autre falaire que leur nourriture.

Ces institutions qui changeoient totalement le sort des Indiens du Mexique, irriterent les Espagnols à un point inconcevable. Leur orgueil ne pouvoit pas se plier à voir des hommes libres dans des Amériquains; ni leur avarice s'accoutumer à payer des travaux, qui jusqu'alors ne leur avoient rien coûté. Ils employerent successivement, ou à la fois, la ruse, les remontrances & la violence pour faire anéantir un

arrangement qui contrarioit si fort leurs passions les plus vives: leurs efforts furent inutiles. Las Casas avoit fait à ses enfans des patrons qui soutinrent son ouvrage avec une chaleur extrême. Les Mexicains eux-mêmes se sentant appuyés, citerent leurs oppresseurs aux tribunaux, & les tribunaux foibles ou corrompus à la cour, ils pousferent leur courage jusqu'à refuser unanimement de travailler pour ceux qui se montroient injustes envers quelques-uns de leurs compatriotes. Cet accord, plus que tout le reste, donna de la solidité à ce qui avoit été réglé. L'ordre prescrit par les loix, s'établit insensiblement. Il n'y eut plus de système suivi d'oppression, mais seulement beaucoup de ces vexations particulieres qu'un peuple vaincu qui a perdu son gouvernement, ne peut guere éviter de la part de ceux qui l'ont subjugué.

Ces injustices sourdes, n'empêcherent pas les Mexicains de recouvrer de tems en tems quelques parcelles de l'immense territoire dont on avoit dépouillé leurs peres. Ils les achetoient du domaine, ou des grands propriétaires. Ce ne sut pas leur travail qui les mit en état de faire ces acquisitions. Ils en surent redevables, les uns au bonheur de trouver des mines, les autres de déterrer des trésors qu'on avoit cachés au tems de la conquête. Le plus grand nombre tirerent leurs moyens des prêtres & des moines auxquels ils

devoient le jour.

Ceux même que la fortune traita moins favorablement, se procurerent par le seul profit de leurs salaires, plus de commodités qu'ils n'en avoient eu avant de subir un joug étranger. On se tromperoit grossierement si on vouloit juger de l'ancienne prospérité des habitans du Mexique; par ce qui a été dit de son empereur, de sa cour, de sa capitale, des gouverneurs de ses provinces. Le despotisme y avoit produit les essets funestes qu'il produit partout. L'état entier étoit immolé aux caprices, aux voluptés, à la

magnificence d'un petit nombre.

Le gouvernement tiroit des avantages considérables des mines qu'il faisoit exploiter, de plus grands encore de celles qui étoient entre les mains des particuliers. Les salines lui rendoient beaucoup. Les cultivateurs payoient en nature au tems de la récolte le tiers de toutes les productions des terres, soit qu'elles leur appartinsent en propre, soit qu'ils n'en fussent que les fermiers. Les chasseurs, les pêcheurs, les potiers tous les ouvriers rendoient chaque mois la même portion de leur industrie. Les pauvres même étoient taxés à des contributions fixes, que de rudes travaux ou des aumônes devoient les mettre en état d'acquitter.

Le commun des Mexicains alloient nuds. L'empereur lui-même, & les grands seigneurs ne se couvroient qua d'une espece de manteau Composé d'une piece de coton quarrée & nouée fur l'épaule droite. Ils avoient des sandales pour Chaussure. Les femmes du peuple n'avoient pour Cout vêtement qu'une espece de chemise à demi manches qui leur tomboit sur les genouils, & qui étoit ouverte sur la poitrine. Il étoit désendu a la multitude d'élever ses maisons au dessus du raiz de chaussée, & d'y avoir ni portes ni fenêtres. La plupart étoient bâties de terre, couvertes de planches, & n'avoient pas plus de commodités que d'élégance. Leur intérieur étoit revêtu de nattes, & éclairé par des torches de bois de sapin, quoique la cire & l'huile fussent abondantes. La fimple paille & des couvertures

Tome III.

de coton formoient les lits. Une grosse pierre, ou quelque billot de bois tenoit lieu de chevet, & pour sieges on n'avoit que de petits facs de feuilles de palmier; mais l'usage étoit de s'asseoir à terre, & même d'y manger. La nourriture, où la viande entroit rarement, étoit peu variée & peu délicate. La plus ordinaire étoit le mays en pâte, ou préparé avec divers assaisonnemens. On y joignoit toutes fortes d'herbes, à l'exception de celles qui étoient trop dures, ou qui avoient quelque mauvaise odeur. Leur meilleur breuvage étoit une composition d'eau où l'on délayoit de la farine de cacao avec un peu de miel. Il y avoit d'autres boissons mais qui ne pouvoient enivrer : les liqueurs fortes étoient si rigoureusement défendues, que pour en boire il falloit la permission du gouvernement. Elle ne s'accordoit qu'aux vieillards & aux malades. Seulement dans quelques solemnités & dans les travaux publics, chacun en avoit une mesure proportionnée à l'âge. L'ivrognerie étoit regardée comme le plus odieux de vices. On rasoit publiquement ceux qui s'y laissoient surprendre, & leur maison étoit abattue. S'ils exerçoient quelque office public, ils en étoient dépouillés, & déclarés incapables de jamais posséder des charges.

Comment des hommes qui avoient si peu de besoins, avoient-ils jamais pu subir le joug de l'esclavage? Que le citoyen accoutumé aux douceurs & aux commodités de la vie, les achete tous les jours par le sacrifice de sa liberté, ce n'est pas un paradoxe pour la raison; mais que des peuples malheureux à qui la nature offre réellement plus de bonheur que le pacte barbare qui les unit, restent dans la servitude, & ne pen-

fent pas qu'il n'y a fouvent qu'une riviere à traverser pour être libres : voilà ce qu'on ne concevroit jamais si on ne savoit pas combien l'habitude & la superstition dénaturent l'espece humaine.

Les Mexicains font aujourd'hui moins malheureux. Nos fruits, nos grains & nos quadrupedes ont rendu leur nourriture plus faine, plus agréable & plus abondante. Leurs maisons sont mieux bâties, mieux distribuées & mieux meublées. Des souliers, un caleçon, une chemise, une casaque de laine ou de coton, selon le climat; une fraise & un chapeau forment leur habillement. La considération qu'on est parvenu à attacher à ces jouissances, les a rendus plus éco-

momes & plus laborieux.

Les habitans de la province de Chiapa, se distinguent entre tous les autres. Ils doivent leur Aupériorité à l'avantage d'avoir eu pour pasteur Las Casas, qui empêcha leur oppression dans les premiers tems. Ils sont au-dessus de leurs compatriotes par la taille, par l'esprit & par la force. Leur langue a une douceur, une élégance particulieres. Leur territoire sans être meilleur que les autres, est infiniment plus riche en toutes sortes de productions. On les trouve peintres, musiciens, adroits à tous les arts. Ils excellent sur-tout à fabriquer ces ouvrages, ces tableaux, ces étoffes de plume qui n'ont jamais été imités ailleurs, & des tapis en laine de différentes couleurs que les meilleurs qu'vriers d'Europe pourroient avouer. Leur ville principale se nomme Chiapa Dos Indos. Elle n'est habitée que par les naturels du pays, qui y forment une population de quatre mille familles; parmi lesquelles on trouve beaucoup de noblesse Indienne. La grande

riviere sur laquelle cette ville est située, devient un théâtre où les habitans exercent continuellement leur adresse & leur courage. Avec des bateaux ils forment des armées navales. Ils combattent entr'eux; ils s'attaquent, & ils se défendent avec une habileté surprenante. Ils n'excellent pas moins à la course des taureaux, au jeu des cannes, à la danse, à tous les exercices du corps Ils bâtissoient des villes, des châteaux de bois qu'ils couvrent de toile peinte, qu'ils affiégent. Enfin, le théâtre & la comédie sont un de leurs amusemens ordinaires. On voit par ces détails de quoi les Mexicains étoient capables, s'ils avoient eu le bonheur de passer sous la domination d'un conquérant, qui eût eu affez de modération & de lumiere pour relâcher les fers de leur servitude, au lieu de les resferrer.

Les occupations de ce peuple sont fort variées. Les plus intelligens, les plus aisés s'adonnent aux manufactures de premiere nécessité dispersées dans tout l'empire. Il s'en est établi de plus belles chez les Tlascalteques. Leur ancienne capitale & la nouvelle, qui est l'Os Angelos, sont le centre de cette industrie. On y fabrique des draps affez fins, des toiles de coton qui ont de l'agrément, quelques soiries, de bons chapeaux, des galons, des broderies, des dentelles, des verres, & beaucoup de clinquaillerie. Les arts ont dû faire naturellement plus de progrès dans une province qui avoit su conserver long-tems fon indépendance, que les Espagnols crurent devoir un peu ménager après la conquête, & qui avoit toujours montré plus de pénétrations soit qu'elle la dut à son climat, ou à son gouvernement. A ces avantages s'est joint celui de

sa position. Tous les habitans du Mexique qui passent nécessairement sur son territoire pour aller acheter les marchandises d'Europe, arrivées à la Vera Cruz, ont trouvé commode de prendre sur leur route ce que la flotte ne leur sournissoit pas,

ou ce qu'elle leur vendoit trop cher.

Le soin des troupeaux fait vivre quelques-uns des Mexicains, que la fortune, ou la nature n'ont pas appellés à des fonctions plus distinguées. L'Amérique, au tems de la découverte, n'avoit ni porcs, ni moutons, ni bœufs, ni chevaux, ni même aucun animal domestique. Colomb porta quelques-uns de ces animaux utiles à Saint-Domingue, d'où ils se répandirent partout, & plutôt qu'ailleurs au Mexique. Ils s'y sont prodigieusement multipliés. On compte par milliers les bêtes à cornes, dont les peaux sont devenues l'objet d'une exportation considérable. Les chevaux ont dégénéré, mais on compense la qualité par le nombre. Le lard des cochons y tient lieu de beurre. La laine des moutons y est seche, grossiere & mauvaise comme elle l'est partout entre les tropiques.

La vigne & l'olivier ont éprouvé la même dégradation. La plantation en avoit été prohibée au commencement dans la vue de laisser un débouché aux denrées de la métropole. On accorda en 1706 aux Jésuites, & peu après au marquis Del Valle, descendant de Cortez, la permission de les cultiver. Les expériences n'ont pas été heureuses. A la vérité, on n'a pas abandonné ce qui avoit été fait; mais personne n'a sollicité la liberté de suivre un exemple qui ne présentoit pas de grands avantages. D'autres cultures ont eu plus de succès. Le coton, le sucre, la soie, le cacao, le tabac, les grains d'Europe

D 3

réussiffent tous plus ou moins bien. On est encouragé aux travaux qu'ils exigent par le bonheur qu'ont eu les Espagnols, de découvrir des mines de fer qui étoient entierement inconnues aux Mexicains, & des mines d'un cuivre assez dur pour servir à labourer les terres. Cependant, tous ces objets faute de bras ou d'activité sont bornés à une circulation intérieure. Il n'y a que la vanille, l'indigo & la cochenille qui entrent dans le commerce du Mexique avec les autres nations.

La vanille est une plante qui, comme le liere, s'accroche aux arbres qu'elle rencontre, les embrasse très-étroitement, & s'éleve par leur secours. Sa tige qui n'a que peu de diametre, n'est pas tout-à-fait ronde. Quoique très-souple, elle est assez dure. Son écorce est mince, fort adhérente & verte. Elle est partagée comme la vigne, par des nœuds éloignés les uns des autres de six à sept pouces. C'est de ces nœuds que sortent des feuilles assez semblables à celles du laurier, mais plus longues, plus larges, plus épaisses, plus charnues. Elles sont d'un verd très-vif, brillantes par dessus, & un peu pâles par dessous. Les fleurs font noirâtres.

Une petite gousse longue d'environ six pouces. large de quatre lignes, ridée, molasse, huileuse, grasse quoique cassante, peut être regardée comme le fruit de cette plante. L'intérieur de la gousse est tapissé d'une pulpe rousseatre, aromatique, un peu âcre, remplie d'une liqueur noire, huileuse & balsamique, où nagent une infinité de grains noirs, luisans, & presque imper-

ceptibles.

La recolte de ces gousses commence vers la fin de septembre, & dure jusqu'à la fin de dé-

cembre. On les fait secher à l'ombre. Lorsqu'elles sont seches & en état d'être gardées, on les oingt extérieurement avec un peu d'huile de coco, ou de calba pour les rendre fouples, les mieux conserver, empêcher qu'elles ne sechent trop, ou qu'el-

les ne se brisent.

C'est à peu près tout ce qu'on sait de la vanille, destinée particulierement à parfumer le chocolat, dont l'usage a passé des Mexicains aux Espagnols, & des Espagnols aux autres peuples. Il n'y a que celle qui croît dans les montagnes inaccessibles de la nouvelle Espagne qui ait de la réputation. On ignore également le nombre de ses especes, quelles sont les especes les plus précieuses, quel est le terroir qui leur convient le mieux, comment on les cultive, & de quelle maniere elles se multiplient. Tous ces secrets sont restés aux naturels du pays. On prétend qu'ils ne sont parvenus à se conserver cette source de richesse, que par un serment fait entr'eux, de ne jamais rien révéler à leurs tyrans, & de souffrir les plus cruels tourmens plutôt que d'être parjures. Il est plus vraisemblable qu'ils doivent un pareil avantage au caractere de la nation conquérante, qui contente des richesses qu'elle a acquises, accoutumée à une vie paresseuse, à une douce ignorance, méprise également, & les curiosités d'histoire naturelle, & les efforts de ceux qui s'en occupent. L'indigo lui est mieux connu.

L'indigotier est une espece d'arbrisseau dont la racine grosse de trois ou quatre lignes de diametre, & longue de plus d'un pied, a une légere odeur tirant sur celle du persil. De cette racine sort une seule tige à peu près de sa grosseur,

haute d'environ deux pieds, droite, dure, prefque ligneuse, couverte d'une écorce légerement gercée de couleur de gris cendré vers le bas, verte dans le milieu, rougeâtre à l'extrêmité, & sans apparence de moëlle en dedans. Les seuilles rangées deux à deux autour de la côte, sont de sigure ovale, lisses, douces au toucher, silhonnées au-dessus, d'un verd soncé au-dessous, & attachées par une queue fort courte. Depuis environ le tiers de la tige jusques vers l'extrêmité, on voit des épis chargés de douze à quinze sleurs très-petites, & qui n'ont point d'odeur. Le pistile qui est dans le milieu de chaque sleur, se change en une gousse, dans laquelle les semences sont rensermées.

Cette plante demande une terre graffe, unie, bien labourée, & qui ne soit pas trop seche. On seme sa graine, qui pour la figure & la couleur ressemble à la poudre à canon, dans de petites fosses de la largeur de la houe, de deux à trois pouces de profondeur, éloignées d'un pied les unes des autres, & en ligne droite le plus qu'il est possible. Il faut avoir une attention continuelle à arracher les mauvaises herbes qui étoufferoient aisément l'indigotier. Quoiqu'on le puisse semer en toutes les saisons, on préfére communément le printemps; l'humidité fait lever la plante dans trois ou quatre jours. Elle est mûre au bout de deux mois. On la coupe avec des couteaux courbés en serpettes, lorsqu'elle commence à fleurir, & les coupes continuent de fix en fix femaines fi le tems est un peu pluvieux. Sa durée est d'environ deux ans. A cette époque elle dégénere, on l'arrache & on la renouvelle.

Comme cette plante épuise bientôt le sol,

parce qu'elle ne pompe pas affez d'air & de rosée par ses feuilles pour humecter la terre il est avantageux au cultivateur d'avoir un vaste espace qui demeure couvert d'arbres, jusqu'à ce qu'il convienne de les abattre pour faire occuper leur place par l'indigo. Car, il faut se reprélenter ces arbres comme des scyphons par lesquelles la terre & l'air se communiquent reciproquement leur substance fluide & végétative des scyphons où les vapeurs & les sucs s'attifant tour-à-tour, se mettent en équilibre. Ain-11, tandis que la seve de la terre monte par les racines jusqu'aux branches, les feuilles aspirent l'air & les vapeurs qui circulant par les fibres redescendent dans la terre, & lui rendent en rosée ce qu'elle perd en seve. C'est pour obéir à cette influence reciproque, qu'au défaut des arbres qui conservent ces champs vierges pour y semer de l'indigo, on couvre ceux qui sont usés par cette plante de patates ou de lianes, dont les branches rampantes conservent la fraîcheur de la terre & dont les feuilles brûlées renouvellent la fertilité.

On distingue deux especes d'indigo, le franc & le batard. Quoique l'un obtienne un plus haut prix à raison de sa persection, il est communément avantageux de cultiver l'autre, parce qu'il est plus pesant. On trouve un plus grand nombre de terres propres au premier; le second réussit mieux dans celles qui sont plus exposées à la pluie. Tous deux sont sujets à de grands accidens. On en voit dont le pied seche, & tombe par la piquure d'un ver fort commun, ou dont les seuilles qui sont leur prix, sont dévotées en vingt-quatre heures par des chenilles. Ce dernier accident trop ordinaire, a fait dire

que les cultivateurs d'indigo, se couchent riches & se levent ruinés.

Cette production doit être ramassée avec précaution, de peur qu'en la secouant on ne fasse tomber la farine attachée aux seuilles, qui est très-précieuse. On la jette dans la trempoire, c'est une grande cuve remplie d'eau. Il s'y fait une sermentation qui dans vingt-quatre heures au plus tard arrive au dégré qu'on desire. On ouvre alors un robinet pour faire couler l'eau dans une seconde cuve, appellée la batterie. On nettoie aussi-tôt la trempoire asin de lui faire recevoir de nouvelles plantes, & de continuer

le travail sans interruption.

L'eau qui a passé dans la batterie se trouve impregnée d'une terre très-subtile qui constitue feule la fécule, ou substance bleue que l'on cherche, & qu'il faut separer du sel inutile de la plante, parce qu'il fait surnager la sécule. Pour y parvenir on agite violemment l'eau avec des seaux de bois percés, & attachés à un long manche. Cet exercice exige la plus grande precision. Si on cessoit trop tôt de battre, on perdroit la partie colorante qui n'auroit pas encore été séparée du sel. Si au contraire, on continuoit de battre la teinture après l'entiere séparation, les parties se rapprocheroient, formeroient une nouvelle combinaison; & le sel par sa réaction fur la fécule, exciteroit une seconde fermentation qui altéreroit la teinture, en noirciroit la couleur, & feroit ce qu'on appelle indigo brûlé. Ces accidens sont prévenus par une attention suivie aux moindres phénomenes, & par la précaution que prend l'artiste de puiser par intervalle avec un vase propre un peu de la teinture. Lorsqu'il s'apperçoit que les molecules colorées se rassemblent en

fe séparant du reste de la liqueur, il sait cesser le mouvement des seaux pour donner le tems à la fécule bleue de se précipiter au sond de la cuve, où on la laisse se rasseoir jusqu'à ce que l'eau soit totalement éclaircie. On débouche alors successivement des trous percés à différentes hauteurs, par lesquels cette eau inutile se répand en dehors.

La fécule bleue qui est restée au fond de la batterie, ayant acquis la consistance d'une boue liquide, on ouvre des robinets qui la font passer dans le reposoir. Après qu'elle s'est encore degagée de beaucoup d'eau superflue dans cette troisieme & derniere cuve, on la met égoutter dans des sacs, d'où, quand il ne filtre plus d'eau au travers de la toile, cette matiere devenue plus épaisse est mise dans des caissons où elle acheve de perdre son humidité. Au bout de trois mois,

l'indigo est en état d'être vendu.

Les blanchisseuses l'emploient pour donner une couleur bleuâtre au linge. Les peintress'en servent dans leurs détrempes. Les teinturiers ne sauroient faire de beau bleu sans indigo. Les anciens le tirosent de l'Inde Orientale. Il a été transplanté dans des tems modernes en Amérique. Sa culture essayée successivement en dissérens endroits, paroît sixée à la Caroline, à Saint-Domingue & au Mexique. L'indigo connu sous le nom de guatimala, d'où il vient, est le plus parsait de tous. La nouvelle Espagne tire un assez grand avantage de cette plante; mais elle gagne encore plus au commerce de la cochenille.

La nature de la cochenille, sans laquelle on ne pourroit faire ni pourpre ni écarlate, & qui ne se trouve que dans le Mexique, a été long-tems inconnue même aux nations qui en faisoient le plus d'usage. Les Espagnols naturellement réservés, & qui deviennent mystérieux, quand il s'agit de leurs colonies, garderent un secret que tout leur faisoit croire important. On est ensin parvenu à sçavoir que c'est un insecte de la grosseur & de la forme d'une punaise.

Il a comme tous les animaux deux sexes. La femelle est mal proportionnée, lente & engourdie. Ses yeux, sa bouche, ses antennes, ses pieds sont tellement ensoncés, tellement cachés dans les replis de sa peau, qu'il est impossible de les distinguer, sans le secours du microscope. Aussi a-t-on pris long-tems cet animal

pour une graine.

Le mâle qui est très-rare, & qui suffit à trois cens femelles, ou davantage, est actif, mince & grêle en comparaison de la femelle. Son col. est plus étroit que la tête, & plus encore que le reste du corps. Le thorax est de forme elliptique, un peu plus long que le col & la tête ensemble, & applati par en bas. Ses antennes sont articulées, & de chaque articulation sortent quatre soies disposées par paires de chaque côté. Il a fix pattes, chacune formée de trois pieces. De l'extrêmité postérieure de son corps, s'allongent deux grandes soies, ou poils qui ont quatre, ou cinq fois sa longueur. Il porte deux ailes plantées sur la partie supérieure du thorax, qui s'abaissent comme les ailes des mouches ordinaires, lorsqu'il marche ou qu'il se repose. Ces ailes de forme oblongue diminuent brusquement de largeur au point de leur attache au corps. Elles sont fortifiées de deux longs muscles; dont l'un s'étend exterieurement tout autour de l'aile, & l'autreintérieur & parallele au premier, semble interrompu vers la sommité des ailes. Le mâle est d'un rouge clair, la femelle est d'un rouge plus foncé.

L'arbrisseau qui les nourrit tous deux, nommé nopal, est armé d'épines, & a environ cinq pieds de haut. Il a des seuilles épaisses & ovales. Sa seur est large, & son fruit a la figure d'une sigue. Il est rempli d'un suc rouge auquel la cochenille doit vraisemblablement sa couleur.

Le nopal fort communément d'une ou deux de ses feuilles qu'on a mises dans un trou, & convertes de terre. Sa culture se réduit à extir-Per les mauvaises herbes qui l'environnent, il faut le renouveller souvent; parce que plus il est jeune, plus son produit est considérable & de bonne qualité. On le trouve dans diverses Contrées du Mexique, à Tlascala, à Chalula, à Chiapa, dans la nouvelle Galice; mais il n'y est pas commun. Les peuples ne le plantent jamais, & sa cochenille qui est telle que la nature brute la donne, est appellée sauvage, & n'est pas excellente. Les seuls Indiens d'Oxaca se livrent sans réserve à ce genre d'industrie. Jamais on ne les a vus rebutés, ni par les attentions continuelles qu'elle exige, ni par les malheurs trop communs auxquels elle les expose. Leur intelligence, leur activité, leur aisance les ont mis en état de supporter une mauvaise récolte, d'en attendre une bonne. Elles sont plus égales en géneral dans un terrein aride où le nopal se plaît, & sous un ciel tempéré où la cochenille est exposée à moins d'accidens, que dans les parties de la province où le froid & le chaud se font sentir davantage.

Dès que la saison favorable est arrivée, les Mexicains sement pour ainsi dire les cochenilles sur la plante qui leur est propre, en y attachant de petits nids de mousse qui en contiennent chacun douze ou quinze. Elles font trois ou quatre jours après leurs petits qui se répandent avec une célérité surprenante sur toutes les branches. Ils ne tardent pas à perdre cette activité, & on les voit s'attacher sans plus se mouvoir à la partie la plus nourrissante, la mieux exposée de la feuille, jusqu'à ce qu'ils ayent pris tout leur accroissement. Ils ne la rongent pas, ils ne sont que la piquer, & en tirer le suc avec une petite trompe que la nature leur a donnée pour

cet usage.

On fait chaque année trois récoltes de cochenille, qui sont autant de générations de cet animal. La derniere ne donne qu'une cochenille médiocre, parce qu'elle est mêlée de parcelles détachées des feuilles qu'on a raclées pour enlever les insectes nouveaux nés, qu'il ne seroit guere possible de recueillir autrement, & parce que les jeunes cochenilles y sont mêlées avec les vieilles, ce qui diminue confidérablement leur prix. Immédiatement avant les pluies, on coupe les branches de nopal pour fauver les petits infectes qui y restent. On les serre dans les habitations où les feuilles conservent leur fraîcheur, comme toutes celles des plantes qu'on nomme grasses. Les cochenilles y croissent pendant la mauvaise saison. Dès qu'elle est passée, on les met sur des arbres extérieurs où la fraîcheur vivifiante de l'air leur fait bientôt faire leurs petits.

Les cochenilles n'ont pas été plutôt recueillies, qu'on les plonge dans l'eau chaude pour les faire mourir. Il y a différentes manieres de les fécher. La meilleure est de les exposer pendant plusieurs jours au soleil, où elles prennent une

teinte de brun roux, ce que les Espagnols appellent renegrida. La seconde est de les mettre au four où elles prennent une couleur grisâtre veinée de pourpre, ce qui leur fait donner le nom de jaspeada. Enfin, la plus imparfaite qui est celle que les Indiens pratiquent le plus communément, consiste à les mettre sur des plaques avec leurs gâteaux de mays: elles s'y brûlent

souvent, aussi les appelle-t-on negra.

Quoique la cochenille appartienne au regne animal qui est l'espece la plus périssable, elle ne se gâte jamais. Sans autre attention que celle de l'enfermer dans une boîte, on l'a gardée des fiecles entiers avec toute sa vertu. Son prix qui est toujours très-haut, auroit bien dû exciter l'émulation des nations qui cultivent les isles de l'Amérique, & des autres peuples qui habitent des régions dont la température seroit convenable à cet insecte, & à la plante dont il se nourrit. Cependant, la nouvelle Espagne est restée seule en possession de cette riche production. Indéz Pendamment de ce qu'elle en fournit à l'Asie. elle en envoye tous les ans en Europe environ deux mille cinq cens surrons ou facs, qui se vendent à Cadix, l'un dans l'autre, huit cens pia-Ares. C'est un produit très-considérable qui ne Coûte aucune peine aux Espagnols. Il semble Que la nature leur ait donné gratuitement ce Qu'elle vend cher aux autres nations. Elle les a Privilégiés en leur accordant en même-tems. & les productions qui attirent le plus de richesses, & l'or & l'argent qui sont la source, ou le signe de toutes les productions.

L'origine des métaux partage la physique; Quelques naturalistes les croyent aussi anciens que le monde; d'autres pensent avec plus de

vraisemblance qu'ils ont été formés successivement. Ceux-ci, pour la plupart font honneur de cette espece de création au soleil; ou à des seux souterrains qui unissent ensemble les parties élémentaires, les principes qui doivent entrer dans la différente combinaison des métaux. L'impossibilité, où malgré leurs savantes analyses, ces habiles gens se sont trouvés de faire un métal de ce qui ne l'étoit pas, même en unissant les matieres qu'ils prétendent constituer les métaux, & en se servant du seu qui est leur grand agent, a donné naissance à un troisseme système.

Ceux qui l'ont imaginé, ont pensé qu'il y avoit dans la nature un principe séminal qui opérant sur l'air, la tetre, l'eau, l'huile, le sel, les autres élemens, produisoit du fer, du cuivre, de l'or, de l'argent. L'organisation des métaux, quoique plus grossiere que celles des plantes & des animaux, n'a pas empêché qu'on n'accordât à ces trois regnes principaux de la nature quelque chôse d'analogue, une origine presque commune.

Mais quelque de ces opinions que l'on suive, on ne peut douter qu'il ne se forme journellement des mines nouvelles. La nature dans l'intérieur de la terre, ainsi qu'à sa surface, est dans une action continuelle. Quoique hors d'état de suivre pas à pas ses opérations, nous n'en sommes pas moins assurés qu'elle récompose d'un côté, ce qu'elle a décomposé d'un autre. Mille faits plus frappans les uns que les autres démontrent cette vérité, & la raison vient à l'appui de l'expérience. L'eau, l'air, le seu altérent à nos yeux tous les métaux imparsaits.

Ces agens qui sous nos pieds ont plus de ressort,

doivent produire de plus grands effets.

Les eaux salines qui se trouvent dans les entrailles de la terre, sont mises, par l'air chaud qui regne dans les lieux profonds, en état d'agir sur les molécules métalliques. Elles les attémient, les divisent & les élevent avec elles lorsqu'elles sont réduites en vapeurs. Ces corps lègers demeurent suspendus pendant quelque tems, & voltigent dans les cavités de la terre. Ils se mêlent & se confondent. Devenus par leur agrégation trop pelans pour rester plus long-tems suspendus, ils tombent par leur propre poids iur les terres, ou les roches qu'ils rencontrent. Ils s'entassent les uns sur les autres, & forment un tout sensible. Si les molécules qui se sont déposées ont été purement métalliques sans être combinées avec des molécules étrangeres, elles forment des métaux purs, des métaux vierges. Si dans le tems que les molécules métalliques voltigeoient en l'air, elles ont rencontré des molécules d'autres métaux élevées par la chaleur souterraine en même tems qu'elles, il en résulte des mines de différentes especes, suivant la nature & les proportions des molécules étrangeres qui se seront combinées.

Tout nous porte à conjecturer, que la nature opére très-lentement la fermentation des mines, & nous sommes sûrs que dans ce grand travail elle n'agit pas d'une maniere constante & uniforme. Ses productions doivent être extrêmement variées en raison de l'espece ou de la forme des molécules qu'elle combine, de leur quantité, de leurs proportions, des différens dégrés d'attenuation & de division des substances, du tens & des voies qu'elle emploie à toutes ces Tome III.

opérations. Aussi, les mines différent-elles par le tissu, par la couleur, par la forme, par les accidens. Il y en a d'une sigure indéterminée, & d'autres d'une sigure réguliere. Les unes sont opaques, les autres ont un peu de transparence. Les métaux ont en général dans l'état de mine un coup d'œil tout différent de celui qu'ils ont lorsqu'ils ont été purissés.

Les filons & les fentes de la terre sont les atteliers où la nature s'occupe ordinairement de la formation des mines. Elles ne se trouvent pas toujours par filons suivis. Souvent on les rencontre dans le seindes montagnes par masses détachées. Elles forment comme des tas séparés dans les creux des

¥

ź.

pierres.

On voit aussi quelquesois des fragmens de minnes dans les couches de la terre, ou même à sa surface. Il est visible qu'elles n'y ont pas été formées, Elles y ont été transportées par les eaux qui ont arraché ces fragmens des filons placés dans les montagnes, & qui les ont rassemblées dans des couches de terre produites elles mêmes par les inondations. Ces mines par fragmens conduisent quelques ois aux filons dont elles ont été détachées. L'or qu'on trouve dans les rivieres ne peut par avoir une autre origine.

Le prix que les hommes ont attaché aux métaux, le besoin qu'ils en ont eu, leur ont fait imaginer des moyens sans nombre pour les tirer des entrailles de la terre. Envain la nature les a-t-elle masqués, & rendu pour ainsi dire méconnoissables en les associant à d'autres substances, elle n'a pas endormi notre activité. Nous avons découvert une partie de ses secrets. En multipliant les observations on est parvenu à connoître les lieux où se trouvent plus commu-

nément les mines. Ce sont pour l'ordinaire des montagnes où les plantes croissent foiblement, & jaunissent promptement; où les arbres sont tortueux, & demeurent petits; où l'humidité des rosées, des pluies même dure peu, & les neiges fondent avec célérité; où s'élevent des exhalaisons sulphureuses & minérales; où les seaux sont chargées de sels vitrioliques; où les sables contiennent des parties métalliques. Quoique chacun de ces signes pris solidairement puisse être équivoque, il est rare qu'ils se réunissent tous sans que le terrein renserme quelques mines.

Leur exploitation n'a pas été toujours la même. Cet art a suivi le progrès des autres artsi Tout y a été perfectionné : la fouille qui confiste décarter la terre qui couyre la roche où sont les métaux; il est défendu de la combler, afin que ceux qui voudroient exercer leur industrie dans les mêmes lieux ne soient pas trompés? les puits pratiqués pour descendre dans la mine & pour en fortir; les galleries ou chemins souterreins qui suivent la direction du filon que l'on a trouvé : les ouvrages de charpente, ou de maconnerie destinés à soutenir la terre qui sont au desstravailleurs : les outils propres à détacher le minéral de sa roche, & le feu qui supplée souvent à leur insuffisance: les mathines qui servent à tirer de la mine les richesses qu'elle donne, ou les matieres inutiles dont on veut s'y débarrasser : les pompes & les autres moyens indispensables pour se délivrer des eaux qui forment le plus grand obstacle que l'on air I vaincre : les inventions pour mêttre en mouvement, pour rafraîchir, pour renouveller l'air des souterreins, & pour emporter les exhalations

mortelles dont ils sont remplis. Voilà les prépar tifs, les instrumens & les opérations nécessais

pour l'exploitation des mines.

Lorsque le travail de la mine est fini, cel de la métallurgie commence. Son objet est séparer les métaux les uns des autres, & de 1 dégager des matieres étrangeres qui les env loppent. Dans les pays où le bois est rare comp au Mexique, & dans presque toute l'Améi que Méridionale, elle emploie le mercure. I pratique constante des Espagnols dans le no veau monde, est, après avoir écrasé le mines dans un moulin destiné à cet usage, d'y mêl du mercure qui se combine avec l'or & ave l'argent; mais plus difficilement avec l'arge qu'avec l'or, sans s'unir avec la pierre qui serve de matrice à ces métaux. Lorsque le mercure s'e chargé d'une quantité suffisante d'or ou d'argen on met en distillation l'amalgame qui s'est fait. I chaleur du feu fait évaporer le mercure, & l'or c l'argent dont il étoit chargé restent au fond de vaisseaux.

Cette méthode étoit inconnue aux Mexicain La leur, quelle qu'elle fut, devoit être bien in parfaite. Aussi quoique l'argent fut très-abondat dans leurs contrées; en avoient-ils infinimes moins que d'or qu'il est plus aisé d'arracher la terre. Ils connoissoient le prix de l'un & c l'autre, quoiqu'ils en sissent peu d'usage dans commerce. Ces métaux étoient pour eux pluté un objet de curiosité qu'un secours pour leu véritables besoins, qu'un moyen universel d change.

Dans les premieres années qui suivirent les conquête, les Espagnols s'épargnoient les soins les travaux, les dépenses inséparables de l'ex

ploitation des mines. On arrachoit aux Mexicains tout ce qu'ils avoient amassé de métaux depuis la fondation de leur empire. Les temples, les palais des grands, les maisons des particuliers, les moindres cabanes: tout étoit visité & dépouillé. Quoique l'horreur des Indiens pour leurs oppresseurs sit rentrer beaucoup de ces richesses dans la terre, & en sit jetter encore plus dans le grand lac & dans les rivieres, l'imagination est étonnée de la quantité qui s'en trouva. Cette source épuisée, il fallut recourir aux mines.

On en fouilla d'abord indifféremment partout, & de préférence sur les côtes. L'expérience ayant prouvé que celles qui étoient les plus voisines de l'Océan étoient les moins abondantes, on s'en dégoûta. Aujourd'hui on n'en exploite aucune qui ne soit à une très-grande distance de la mer du Nord, où elle seroit exposée aux incursions, peut-être aux invasions des Européens. Ce qui s'en trouve sur le golphe de Californie paroît jouir d'une sûreté entiere; jusqu'à ce que ces parages soient plus connus & plus fréquentés. Les principales sont dans le Zacatecas, la nouvelle Biscaye & le Mexico, trois provinces situées dans l'intérieur de l'Empire, où il est impossible à l'ennemi d'arriver par terre, & où des rivieres navigables ne conduisent pas. Elles peuvent occuper quarante mille Indiens, dirigés par quatre mille Espagnols.

Les mines appartiennent à celui qui les découvre. Les formalités auxquelles il est assujettise réduisent à faire approuver ses échantillons par le gouvernement. On lui accorde autant de terrein qu'il veut; mais il est obligé de donner une piastre par pied au propriétaire. Le tiers de ce qu'il achete, passe au domaine, qui après avoir eu long-tems la manie suneste de le faire exploiter pour son compte, a pris le parti de le vendre à qui veut le payer, & par préférence au mineur. Toutes les mines abandonnées tom-

bent aussi dans les mains du roi.

Il tire quatre-vingt piastres de chaque quintal de mercure qu'on emploie. Inutilement les gens éclairés ont représenté souvent que ce prix excessif faisoit nécessairement languir les travaux : on s'est resusé à leurs instances. Tout ce qu'elles ont produit c'est qu'on a accordé un crédit de deux ans, mais dont on se fait payer les intérêts. Rarement ceux qui entreprennent d'exploiter des mines sont-ils hors d'état de se passer de ces facilités. On ne voit guere se livrer à ces entreprises incertaines & dangereuses, que des hommes dont les affaires sont équivoques, ou tout-à-fait ruinées.

Ce qui en éloigne sur-tout les gens sages & nifés, c'est l'obligation de livrer la cinquieme partie de l'argent, & la dixieme partie de l'or qu'on arrache des entrailles de la terre au gouvernement. Il s'est long-tems refusé à cette différence; mais à la fin il y a été forcé, parce que les mines d'or plus casuelles que celles d'argent étoient entierement abandonnées. Les unes & les autres seront bientôt hors d'état de payer le tribut qui leur est imposé. A mesure que leursproduits se multiplient dans le commerce, ils ont moins de valeur, ils expriment moins de choses. Cet avilissement des métaux auroit eu de plus grands effets qu'il n'en a eu, si les travaux qui les procurent n'avoient été successivement fimplifiés. Cette économie approche tous les jours de son terme sensible, & lorsqu'elle y

手具

sera parvenue, la cour de Madrid ne pourra pas se dispenser de diminuer les droits, à moins qu'elle ne consente à voir tomber les meilleures mines comme elle a vu négliger les médiocres. Peut-être la verrons-nous dans peu réduite à se contenter de deux réales par marc qu'elle tire pour les droits de marque & de fabrication.

Les monnoies du Mexique fabriquent annuellement douze à treize millions de piastres. La fixieme partie à peu près en or, le reste en argent. Il en passe environ la moitié en Europe, le sixieme dans les Indes Orientales, un douzieme dans les isles Espagnoles. Le reste coule par une transpiration insensible dans les colonies etrangeres, ou circule dans l'empire: Il y sert au commerce intérieur, & au payement des impo-

litions qui sont confidérables.

Tous les Indiens mâles payent depuis dixhuit ans jusqu'à cinquante, une capitation de dix-huit réaux, dont seize doivent être versés dans les caisses du gouvernement, & le reste est destiné à divers usages. Les métis qui sont censés Indiens dans les deux premieres générations, & les mulâtres libres sont asservis au même droit. On en exempte les esclaves negres pour lesquels on a donné au roi trente-six piastres à leur entrée dans la colonie.

Les Espagnols qu'on n'a pas avilis jusqu'à leur imposer un tribut personnel, sont assujettis à toutes les autres taxes. La plus forte est celle de trente-trois pour cent du prix de toutes les marchandises que l'Europe leur envoye. L'ancien. monde en retient vingt-cinq sous diverses dénominations, & il en est payé huit à leur entrée dans le nouveau. Cet impôt ruineux n'em-

pêche pas qu'elles ne soient soumises dans la suite à l'alcavala.

L'alcavala est un droit sur toutes les choses qui se vendent ou se changent, & autant de fois qu'elles se vendent ou qu'elles se changent. Il fut établi dans la métropole en 1341, & s'est élevé peu à peu jusqu'à dix pour cent de la valeur de la marchandise vendue en gros, & jusqu'à quatorze de la marchandise vendue en détail. Philippe II après le désastre de sa flotte si connue sous le titre fastueux d'invincible, fut déterminé par ses besoins à introduire cette imposition dans le Mexique, comme dans ses autres colonies. Quoiqu'elle ne dut durer qu'un tems, elle s'est perpétuée. Il est vrai qu'elle n'a pas été augmentée, & qu'elle est restee à deux & demi pour cent, où elle fut d'abord fixée. La Cruciade n'a pas eu la même · stabilité.

C'est une bulle qui donne de grandes indulgences, & qui permet l'usage des œufs du beurre, du fromage pendant le carême. Le gouvernement à qui la cour de Rome en a abandonné le bénéfice, avoit distribué en quatre classes ceux qui voudroient en profiter. Elle étoit payée trois réaux & demi par ceux qui vivoient du fruit de leur industrie. Ceux qui étoient parvenus à se faire un capital de deux mille piastres, la payoient huit réaux. Elle coûtoit deux piastres à ceux qui en possédoient plus de dix mille, & dix piastres au vice-roi, & à ceux qui étoient revêtus des dignités les plus honorables. On s'en rapportoit à la conscience de chaque citoyen, en l'avertiffant qu'il n'obtenoit rien s'il ne proportionnoit sa contribution à sa fortune. Le Mexique seul rendoit alors

troiron cinq cens mille piastres. Il est vraisemblable que cette superstition s'affoiblissoit, puisque le ministere a sixé en 1756, pour tous les états, la bulle à trois réaux. Le gouvernement n'oblige personne à le prendre; mais les prêtres résuséroient les consolations de la religion à ceux qui ne l'auroient pas achetée; & iln'y a peut-être pas dans toute l'Amérique Espagnole un homme assez éclairé, ou assez hardi pour s'élever au dessus de cette tyrannie. On parle beaucoup de sauvages & de barbares; mais ceux dont la religion & le gouvernement se jouent ainsi, sont-ils des sauvages du nouveau monde ou de l'ancien, du nord ou du midi?

Un genre d'oppression qui n'a pas été porté si patiemment; c'est l'impôt qu'on a mis dans les derniers tems sur le sel & sur le tabac. Les peuples qui souffroient sans murmurer, peut-être sans les trop sentir, leurs anciens maux, ont été révoltés de ces nouveautés. L'une leur a paru si opposée au droit naturel, & l'autre contrarioit si fort un de leurs goûts les plus vifs, que quoique façonnés de longue main au joug, ils ont murmuré. La conduite atroce des fermiers a beaucoup ajouté au mécontentement. Il s'est manifesté d'un bout de l'Empire à l'autre, avec un éclat qui a retenti jusqu'en Europe. Des tempéramens ont pallié le mal, mais les esprits sont toujours dans une fermentation que la métropole finira difficilement sans des sacrifices. Un des plus agréables à ses colonies seroit celui du papier marqué.

Indépendamment des tributs réguliers que l'Espagne exige de ses colonies, elle en tire dans des tems fâcheux, sous le nom d'emprunt, des sommes considérables dont on n'a jamais payé ni les intérêts, ni les capitaux. Cette vexation qui a commencé du tems de Philippe II s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle a été plus souvent répétée sous Philippe V que dans le cours des autres regnes, ce qui n'a pas peu contribué à rendre le nom François odieux dans ces contrées. La contribution qui a porté sur tous ceux qui avoient quelque fortune, a été plus sorte au Mexique qu'ailleurs, parce que les Européens, les Créoles, les Métis, les Mulatres, les Indiens sur tout, y jouissoient d'une plus grande aisance. La prospérité publique y a été bien diminuée par tes loix siscales, & l'est tous les jours encore plus par l'avidité du clergé.

Il tire rigoureusement la dime de tout ce qui se récolte. Les fonctions de son état lui sont payées à un prix extravagant. Ses terres sont immenses, & acquierent tous les jours plus d'étendue. On le croit en possession du quart des revenus de l'empire. Le seul évêque de Los Angelos a deux cens quarante mille piastres de rente. Ces richesses scandaleuses ont tellement multiplié les ecclésiastiques, qu'ils forment aujourd'hui le cinquieme de toute la population des blancs. Quelques-uns sont nés dans la Colonie. La plupart sont des avanturiers arrivés d'Eu-

périeurs, ou pour faire promptement fortune.

Celle de la couronne n'est pas ce qu'elle devroit être. Les droits établis sur les marchandises qui arrivent de Cadix, & sur les mines, le
vif-argent, la capitation, les impôts, le domaine sont de si grands objets qu'on ne peut revenir de sa surprise quand on voit que le monarque ne retire annuellement du Mexique,
quoique la mieux administrée de ses possessions,

rope, pour se soustraire à l'autorité de leurs su-

qu'environ douze cens mille piastres. Le reste, c'est-à-dire, presque tout, est absorbé par le gouvernement civil & militaire du pays qui sont

l'un & l'autre dans le plus grand désordre.

Les finances sont en proie à une soule de Commis répandus partout; aux corrégidors qui ont l'administration des provinces; aux commandans des places; à trois conseils supérieurs de justice connus sous le nom d'audience; à Ceux qui ont la plénitude de l'autorité, ou ux subalternes qui gagnent la confiance des gens en place. Une partie de ces rapines passe en place. Une partie de ces rapines passe en Europe, l'autre sert à nourrir l'orgueil, la paresse, le luxe, le libertinage d'un petit nombre de villes du Mexique, de sa capitale singulierement.

Mexico qui put quelque tems douter si les Espagnols étoient des brigands ou des conquérans, se vit presque totalement détruire par les guerres cruelles dont elle sut le théâtre. Cortez la rebâtit, l'embellit, en sit une cité comparable aux plus magnifiques de l'ancien monde, supérieure à toutes celles du nouveau.

Sa forme est quarrée. Ses rues sont larges, droites & bien pavées. Les édifices publics y ont de la magnificence, les palais de la grandeur, les moindres maisons des commodités. Une puanteur dangereuse qui s'exhaloit des camaux dont la ville étoit traversée en a fait diminuer le nombre. Son circuit qui embrasse des promenades sort décorées, des jardins délicieux est d'environ deux lieues. Les Espagnols y vivent dans une si grande sécurité qu'ils ont jugé inuile de construire des fortifications, d'avoir des troupes, de l'artillerie.

L'air qu'on y respire est très-tempéré. Il n'est.

nullement désagréable d'être vêtu toute l'année d'étoffe de laine. Les moindres précautions suffisent pour n'avoir rien à souffrir de la chaleur. Charlequint demandoit à un Espagnol qui arrivoit de Mexico, combien il y avoit de tems entre l'été & l'hiver, autant, répondit-il avec vérité & avec esprit, qu'il en faut pour passer du soleil à l'ombre.

La ville est bâtie au milieu d'un grand lac divisé en deux parties par une langue de terre fort étroite. Celle dont l'eau est douce, tranquille & poissonneuse tombe dans l'autre qui est salée, communément agitée & sans poisson. La circonférence de tout ce lac qui est inégal dans

son étendue est d'environ trente lieues.

On ne s'accorde pas sur l'origine de ces eaux. L'opinion la plus commune & la plus vraisemblable les fait sortir d'une grande & haute montagne située au sud-ouest de Mexico, avec cette différence que l'eau salée coule sous une terre remplie de mines qui lui communique sa qualité.

Avant la conquête, México & beaucoup d'autres villes situées sur les bords du lac, étoient exposées à des inondations qui en rendoient le sejour dangereux. Des digues construites avec une dépense & des travaux incroyables ne suffisoient pas toujours pour détourner les torrens qui se précipitoient des montagnes. Les Espanols ont éprouvé les mêmes malheurs. Leur capitale a souvent vu deux ou trois pieds d'eau dans ses murs. Les édifices les mieux entendus ont été plus d'une fois renverses. Quelques précautions qu'on prenne pour faire des sondemens solides, les maisons sont au bout d'un certain tems à demi ensevelies dans un terrein qui n'est pas capable de les soutenir.

Ces inconveniens firent former le projet de Procurer aux eaux un écoulement par un canal de dix lieues qui devoit les porter à la riviere de Tula. Des relations qu'on pourroit soupçonner d'exagération quelque authentiques qu'elles pacoissent, assurent qu'en 1604 on employa pendant six mois à ce grand ouvrage, quatre cens
cixante-onze mille cent cinquante-quatre Inliens. Pour fournir aux dépenses qu'exigeoit ce
prand appareil, on exigéa la centieme du prix
les maisons, des terres, des marchandises,
mpôt sans exemple dans le nouveau monde.
L'ignorance, le découragement, des intérêts

particuliers firent échouer l'entreprise.

Le vice-roi Ladereyra pensa en 1735 qu'il Teroit avantageux, qu'il étoit même indispensable de bâtir ailleurs Mexico. L'avarice qui ne vouloit rien sacrifier; la volupté qui craignoit d'interrompre ses plaisirs; la paresse qui rédoutoit les soins : toutes les passions se réunirent pour traverser cet arrangement, il fallut prendre le parti de rester où on étoit. Les nouveaux efforts qu'on a fait depuis pour rendre ce séjour aussi sûr qu'il est agréable, n'ont pas été tout à fait heureux, soit que l'art ait été mal employé, soit que la nature ait opposé au succès des obstacles infurmentables. Mexico reste toujours exposé à la fureur des eaux; & la crainte d'y être enfeveli a beaucoup diminué sa population. plupart des historiens assurent qu'elle passoit autrefois deux cens mille ames : aujourd'hui elle n'est que de soixante mille. Elle est formée par des Espagnols, des métis, des Indiens, des negres, des mulatres, par tant de races différentes depuis le blanc jusqu'au noir, qu'à peine parmi cent visages en trouveroit-on deux de la même couleur.

Avant cette émigration, dans le tems que la capitale de la nouvelle Espagne se peuploit d'Européens, les richesses s'y étoient accumulées à un point incroyable. Tout ce qui est ailleurs de fer & de cuivre, fut d'argent ou d'or. On les fit servir ainsi que les perles & les pierres précieuses à l'ornement des chevaux, des valets des meubles les plus communs, aux plus vils offices. Les mœurs qui suivent toujours le cours du luxe se monterent au ton de cette magnificence romanesque. Les femmes dans l'intérieur de leurs palais furent servies par des milliers d'esclaves, & ne parurent en public qu'avec un cortege réservé parmi nous à la majeste du trône. Les hommes ajoutoient à ces profusions, des profusions encore plus grandes pour des negresses qu'ils élevoient publiquement au rang de leurs maîtresses. Ce luxe si effréné dans les actions ordinaires de la vie, passoit toutes les bornes à l'occasion de la moindre sete. L'orgueil général étoit alors en mouvement, & chacun prodiguoit les millions pour justifier le sien. Les crimes nécessaires pour soutenir ces extravagances, étoient effacés d'avance : la superstition déclaroit saint & juste tout homme qui donneroit beaucoup aux églises.

Les trésors & le faste qui en est la suite, ont dû nécessairement diminuer à Mexico, à mesure que ceux qui les possédoient ont été chercher un asile à Los Angelos, & dans d'autres villes. Cependant l'avantage qu'elle a d'être au centre de la domination, le siège du gouvernement, le lieu de la fabrication des monnoies,

le sejour des plus grands propriétaires des terres, des plus riches négocians, a toujours retenu dans ses mains la plupart des grandes afsures de l'empire.

Celles qu'il fait avec les autres parties de l'Amérique sont très-bornées. Par la mer du word, il reçoit de Maracaibo & de Caraque du cacao fort supérieur au sien, & des negres par la voye de la Havane & de Carthagene : il donne

en échange des farines & de l'argent.

Ses liaisons avec la mer du sud lui sont plus Liles, sans être beaucoup plus considérables. Dans les premiers tems, il fut permis au Pérou 'envoyer tous les ans à la nouvelle Espagne deux Vaisseaux dont les cargaisons réunies ne devoient Das valoir plus de deux cens mille piastres. On Les réduisit peu après à un. Cette navigation Fut depuis totalement supprimée en 1636, sous prétexte qu'elle ruinoit le commerce de la métropole par l'abondance des marchandiles des Indes prientales qu'elle introduisoit. Les négocians de Lima se plaignirent long-tems inutilement d'une loi barbare qui les privoir du double avantage de vendre le superflu de leurs denrées, & de recevoir celles qui leur manquoient. La communication entre les deux colonies fut enfin rétablie, mais avec des restrictions qui prouvent. que le gouvernement n'avoit pas acquis des lumieres, & qu'il ne faisoit que céder à l'importunité. Depuis cette époque des bâtimens expédiés de Callao & de Guayaquil, portent du cacao, des huiles, des vins, des eaux-de-vie, à Acapulco & à Sonsonate, sur la côte de Guatimala, & en rapportent du brai, du goudron, du roucou, de l'indigo, de la cochenille, du fer, des merceries de los Angelos, & autant

qu'ils peuvent en contrebande des marchandises arrivées des Philippines, ces isles si célébres en Europe par les rapports qu'elles ont avec le Mexique. L'importance de cette communication paroît exiger que nous remontions à son ori-

gine.

Lorsque la cour de Madrid dont les succès étendoient de plus en plus l'ambition, eut formé le plan d'un grand établissement en Asie, elle s'occupa sérieusement des moyens de le faire réussir. Il n'étoit pas sans difficulté. Les richesses de l'Amérique attiroient si puissamment les Espagnols qui consentoient à s'expatrier, qu'il ne paroissoit pas possible de les engager à s'aller sixer aux Philippines, à moins qu'on ne consentit à leur faire partager ces trésois. On se détermina à ce sacrifice. La colonie naissante sut autorisée à envoyer tous les ans en Amérique des marchandises de l'Inde pour y être échangées contre des métaux.

Cette liberté illimitée eut des suites si considérables, qu'elle excita la jalousie de la métropole. On parvint à calmer un peu les esprits, en réduisant à six cens mille piastres le commerce que dans la suite il seroit permis de faire. Cette somme fut partagée en douze mille actions égales. Chaque chef de famille en devoit avoir une, & les gens en place un nombre proportionné à leur élévation. Les communautés religieuses furent comprises dans l'arrangement suivant l'étendue de leur crédit, & l'opinion qu'on avoit de leur utilité. On en accorda cinq cens aux Jésuites dont les occupations & les entreprises paroissoient exiger de plus grands moyens.

Les vaisseaux qui partoient d'abord de l'isse de Cebu, & ensuite de celle de Luçon, prirent dans les premiers tems la route du Pérou. La longueur de cette navigation étoit excessive. On découvrit des vents alisés qui conduisoient dans la moitié moins de tems au Mexique, & cette branche de commerce le porta sur ses côtes où il s'est fixé.

ŋ

3

On expédie tous les ans, au milieu de juillet, du port de Manille, un gallion qui est communément de dix-huit cens à deux mille tonneaux. Après s'être débarrassé d'une foule d'isles & de rochers qui ralentissent sa marche, il fait route a l'est vers le nord pour trouver à la hauteur de trente dégrés de latitude les vents d'ouest qui le menent droit au terme de son voyage. Ce Vaisseau extrêmement chargé est six mois en Poute, parce que ceux qui le montent, naviga-Ceurs timides, ne tendent jamais leur grande voile Pendant la nuit, & qu'ils amenent souvent toutes eurs voiles sans nécéssité. Durant un si long espace de tems, ils sont pourvus d'eau d'une maniere

Affez finguliere pour être remarquée.

Les Espagnols qui parcourent les côtes de la ener du sud, ne mettent pas comme nous leurs boissons dans des futailles, mais dans des vases de terre assez semblables à ces grandes jarres qui recoivent les huiles en Europe. Leurs compatriotes de Manille suivent le même usage, & pour gagner du terrein, ils suspendent ces jarres aux haubans & aux étais. Cette provision quoique plus confidérable que celle qu'on pourroit loger entre les ponts, n'est pas suffisante pour les besoins de l'équipage. Des pluies qu'on trouve régulierement entre les trente & quarante dégrés de latitude septentrionale remplissent le vuide. Leurs eaux recueillies dans des nates placées de biais qui s'étendent d'une extrêmité du vaisseau

à l'autre, coulent dans des larges bambous creufés qui les conduisent aux jarres. Ce secours qui n'a jamais manqué est plus que suffisant pour

atteindre le Mexique.

Les côtes de ce grand empire ne ressemblent pas à celles du Pérou, où le voisinage & la hauteur des cordillieres font regner un printemps éternel, des vents réguliers & doux. Dès qu'on a passé la ligne à la hauteur de Panama, la libre communication de l'athmosphere de l'est à l'ouest n'étant plus interrompue par cette chaîne prodigieuse de montagnes, le climat devient différent. A la vérité la navigation est sûre & facile dans ces parages, depuis le milieu d'octobre jusqu'au commencement de mai; mais durant le reste de l'année, les coups de vent d'ouest, les tourbillons violens, les pluies excefsives, les chaleurs étouffantes, les calmes absolus: tous ces obstacles qui se réunissent, ou qui se succédent rendent la mer fâcheuse, dangereuse même. Dans toute cette étendue de côte qui passe six cens lieues, on ne voit pas une seule barque, ni le moindre canot, soit pour le commerce, soit pour la pêche. Les ports même qu'on y trouve répandus sont ouverts, sans défense, exposés aux caprices du premier corsaire qui jugera à propos de tourner son avidité de ce côté là. Celui d'Acapulco où arrivent les Gallions est le seul qui ait attiré l'attention du gouvernement.

Il est situé sur la côte septentrionale de la mer pacifique, à quatre-vingt lieues de Mexico, au dix-septieme dégré de latitude, & au deux censsoixante-quatorzieme de longitude. On y arrive par deux embouchures dont une petite isle forme la séparation, & on y entre de jour par una 1-

ui

ur

Dt

u-

Ð

vent de mer, comme on en sort de nuit par un vent de terre. Un mauvais fort, quarantedeux pieces de canon, & une garnison de soixante hommes le défendent. Il est également étendu für & commode. Le bassin qui forme ce port est entouré de hautes montagnes si arides, qu'elles manquent même d'eau. On y respire un air emorale, lourd & mal-sain, où personne ne peut s'accoutumer que des negres nés sous un climar peu près semblable, ou quelques mulatres. Cette foible & vile population est grossie à l'ar-Divée des Gallions par les négocians de routes s provinces du Mexique qui viennent échanger Ses vins & des bijoux d'Europe, leur cochenille environ deux millions de piastres contre les Priceries, les mousselines, les toiles peintes, s soieries, les aromates, les ouvrages d'orfévre-Fie de l'Asie. Après un séjour d'environ trois mois 🗫 vaisseau reprend la route des Philippines avant, remier avril; avec une ou deux compagnies infanterie destinées à recruter la garnison de Mamille. Une partie des richesses dont il est chargé 🗪 arrête dans la colonie, le reste se distribue aux Tations qui avoient contribué à former sa carwaifon.

L'espace immense que les Gallions ont à parourir, a fait desirer vivement des lieux où ils pussent se rafraschir. On en a trouvé d'abord un ur la route d'Acapulco aux Philippines, dans des sles connues d'abord sous le nom d'isse des Larons, & depuis sous celui d'isse Mariannes. Elles Furent découvertes en 1721 par Magellan. On les perdit de vue. Les Gallions s'aviserent dans la suice d'y relacher, mais il n'y sut formé d'établisse-

nent fixe qu'en 1678.

Elles sont situées à l'extrêmité de la mer du

sud près de quatre cens lieues à l'orient des Philippines, & forment un archipel qui s'étend du sud au nord depuis le treizieme jusqu'au vingtdeuxieme degré de latitude septentrionale. Leur position dans la Zone Torride n'empêche pas que le climat n'y soit assez tempéré. L'air y est pur, le ciel serein, & le terrein sertile. Avant leur communication avec les Européens, les habitans toujours nuds, ne vivoient que de fruits, de racines & de poisson. Comme la pêche étoit leur occupation ordinaire, leur seule occupation, ils étoient parvenus à imaginer, à construire les canots les plus parsaits qu'on ait trouvés dans le

tour du globe.

Les peuples très-nombreux, répandus dans une douzaine d'ifles les seules habitées de cet archipel, ont péri successivement depuis l'invasion des Espagnols, ou par des maladies contagieuses ou par les mauvais traitemens qu'ils éprouvoient. Ce qui restoit au nombre de deux mille sept cens personnes, a été concentré dans l'isse de Guahan, qui peut avoir vingt-cinq à trente lieues de circuit. Elle a une garnison de cent hommes chargée de défendre deux petits forts situés sur deux rades, dont l'une reçoit un petit bâtiment qui arrive tous les deux ans des Philippines . & l'autre est destinée à fournir des rafraîchissemens au Gallion. Cette derniere est si mauvaise que le vaisseau n'y séjourne jamais plus de deux jours. & que dans ce court espace il est souvent exposé aux plus grands dangers. Il est bien extraordinaire que l'Espagne n'ait pas fait chercher un meilleur port, ou bien singulier qu'on n'en ait point trouvé dans un si grand nombre d'isles. La Californie présente un asyle plus assuré aux Gallions, qui vont des Philippines à AcapulcoLa Californie est proprement une longue pointe de terre qui sort des côtes septentrionales de l'Amérique, & s'avance entre l'est & le sud jesqu'à la Zone Torride: elle est baignée des deux côtés par la mer pacifique. La partie conque de cette péninsule a trois cens lieues de longueur, sur dix, vingt, trente & quarante de large. Les géographes ne sont pas d'accord sur

es longitudes & ses latitudes.

Il est impossible que dans un si grand espace La nature du sol & la température de l'air soient partout les mêmes. On peut dire cependant qu'en générale le climat y est sec & chaud à Pexcès; le terrein nud, pierreux, montueux, sabioneux, stérile par consequent, & peu propre au labourage, à la multiplication des bestiaux. Parmi le petit nombre d'arbres qu'on y trouve, le plus utile est le pitahaya dont les productions font la principale nourriture des Californiens. Ses branches canélées, perpendiculaires. n'ont point de feuilles, & c'est des tiges que naît le fruit. Il est épineux comme le marron d'inde; mais sa chair ressemble à celle de la figue, avec cet avantage qu'elle est encore plus douce & plus délicate. Bereite Beiter und

La mer plus riche que la terre offre des poiffons de toutes fortes, dans la plus grande abondance & du goût le plus exquis. On y trouve
même communément une espece de coquille
dont l'éclat surpasse celui de la plus belle nacre.
Elle est couverte d'une légére couche d'un beau
vernis couleur d'azur, au travers duquel on apperçoit le brillant du fond argenté de la coquille.
Mais ce qui reod le golphe de la Californie
plus digne d'attention, ce sont les perles, qui
dans la saison de la pêche y attirent les habis

tans de toutes les provinces de la nouvelle

Il est établi en Amérique qu'on regarde comme une même nation tous les peuples qui parlent la même langue, soit qu'ils vivent entemble, soit qu'ils soient dispersés en différens cantons. Sous ce point de vue il ya six nations dans la Californie suivant quelques voyageurs, & trois selon d'autres. Cette diversité d'opinions yient de ce que les uns ont vu des langues primitives, ou d'autres, après un examen plus réstéchi, n'ont trouvé que des dialectes de la même langue.

Les Californiens font bien faits & fort robustes. L'impétuosité jointe à une pusillaminité extrême, l'inconstance avec une paresse excessive, la stupidité & même l'insensibilité forment la base de leur carastère. Ce sont des ensais en qui la saison n'est passencore dévéloppée. Ils sont plus basaiés que les Mexicains. Cette différence de couleur prouve que la vie policée de la société renverse ou change entierement l'ordre & les loix de la nature, puisqu'on trouve sous la Zone tempézée un peuple fauvage plus noir que ne le sont les nations civilisées de la Zone Touride.

ils n'avoient aucune pratique de religion, & leur gouvernement étoit tel qu'on devoit l'attendre de leun ignorance. Chaque nation étois un assemblage de phisières cabanes plus ou moins nombreuses selon la fertilité du terroir, toutes unies entr'elles par des alliances, mais fans aucun chef auquel elles sussent subordonnées. L'obéissance filiale n'y étoit pas même connue, ou s'il y en avoit quelque légére trace, elle cessoit austi-tôt

que les enfans pouvoient se passer du secours de leur famille. Les Californiens ne connoissoient aucune espece de vêtement, mais leurs semmes cachoient leur nudité avec un soin extrême.

Soit qu'on eut appris, soit qu'on ignorât ces Particularités, le Mexique n'eût pas été plutôt réduit & pacifié, qu'on s'occupa de la conquête de la Californie. Correz y aborda en 1526. Il P'eut pas seulement le tems de la reconnoître Parce qu'il fut forcé de retourner à son gouverement, où le bruit de sa mort avoit disposé les Sprits à un foulevement universel. Les différenes tentatives qu'on fit depuis pour s'y établir, Chouerent toutes. Les efforts de la cour ne fu-Tent pas plus heureux que ceux des particuliers. Pour peu qu'on suive avec attention l'esprit qui Les dirigeoit, on trouve un défaut d'humanité, courage & de constance qui explique ces revers. Il n'y eut pas une seule expédition qui ne Fut ou mal concertée, de follement conduire.

L'Espagne fatiguée de ses pertes & de ses dépen-Tes, avoit entiérement renoncé à l'acquifition de la Californie, lorsque les Jésuites demanderent en 1697, qu'il leur fût permis de l'entreprendre. Dès qu'ils eurent obtenu le confentement du gouvernement, ils commencerent l'exécution du plan de législation qu'ils avoient formé d'après des notions exactes de la nature du fol, du caractere des habitans, de l'influence du climat. Le fanatisme ne guidoit point leurs pas. Ils arriverent chez les sauvages qu'ils vouloient civiliser, avec des curiofités qui pussent les amuser, des grains destinés à les nourrir, des vêtemens propres à leur plaire. La haine de ces peuples pour le nom Espagnol ne tint pas contre ces démonstrations de bienveillance. Ils y répondirent autant que leur peu de sensibilité & leur inconstance le pouvoient permettre. Ces vices furent vaincus en partie par les religieux instituteurs qui suivoient leur projet avec la chaleur & l'opiniâtreté qui leur sont particulieres. Ils se firent charpentiers, mâcons, tisserands, cultivateurs, & réuffirent par ces moyens à donner la connoissance, & jusqu'à un certain point le goût des arts utiles à ces peuples. On les a tous réunis successivement. En 1745, ils formoient quarante trois villages, dont la disette d'eau & la stérilité du terrein avoient réglé les distances. Cette république augmentera à mesure que les successeurs de ceux qui l'ont formée pousseront leurs travaux vers le nord, où selon un plan judicieusement arrêté doit se faire la jonction des missions de la péninsule avec celle du continent. Elles ne seront séparées que par le fleuve Colorado.

La substance de cesabourgades a pour base le bled & les légumes qu'on y cultive, les siruits & les animaux domestiques d'Europe, qu'on travaille tous les jours à y multiplier. Les Indiens ont chacun leur champ & la propriété de ce qu'ils récoltent; mais telle est leur peu de prévoyance, qu'ils dissiperoient en un jour ce qu'ils auroient cueilli, si leur missionnaire ne s'en chargeoit pour le leur distribuer à tems. Ils sabriquent déja quelques étosses grossieres. Ce qui peut leur manquer en ce genre, & en quelques autres, est acheté avec les perles qu'ils pêchent dans le golse, avec le vin qu'ils vendent à la nouvelle Espagne, & dont l'expérience a appris qu'il étoit important de leur interdire l'usage.

Une douzaine de loix fort simples suffisent pour conduire cet état naissant. Le missionnaire choisit pour les faire observer l'homme le plus intelligent du village, & celui-ci peut infliger le fouet & la prison, les seuls châtimens que l'on connoisse.

Il n'y a dans toute la Californie que deux gamisons de trente hommes chacune, & un soldat auprès de chaque missionnaire. Ces troupes étoient choisies par les législateurs & à leurs ordres, quoique payées par le gouvernement. La cour de Madrid n'avoit pas vu d'inconvénient à laisser ces soibles moyens dans des mains qui avoient acquis sa consiance, & on lui a démontré qu'il n'y avoit que cet expédient pour empêcher l'oppression de ses nouveaux sujets.

Ils feront heureux tant qu'on ne connoîtra pas des mines sur leur territoire. S'il y en a comme la grande quantité qui s'en trouve de l'autre côté du golfe, dans les provinces de Sonora & de Primeria le fait présumer & qu'on les découvre l'édifice élevé avec tant de soin & d'intelligence lera renversé. Ce peuple disparoîtra comme tant d'autres de dessus la face de la terre. L'or que le gouvernement d'Espagne tireroit de la Califorme le priveroit des avantages que sa politique Peut trouver aujourd'hui dans les travaux de ses missionnaires. Il faut plutôt les encourager à Pousser plus loin leurs entreprises utiles. Elles mettront peut-être la cour de Madrid en état de bâtir des forts qui leur permettroient de voir d'un œil tranquille la découverte du paffage que les Anglois cherchent depuis si long-tems par le nord-ouest à la mer pacifique. On a cru aussi que ces forts pouvoient être une barriere contre les Russes, qui en 1741 ont pénétré jusqu'à douze dégrés du Cap Mendocino, la position plus septentrionale connue de la Californie.

Mais si on eut fait attention que cette navigation ne pouvoit être entreprise que des mers de Kamskatka, on auroit senti qu'il ne pouvoit s'y faire que des soibles armemens de simple cutiosité, et hors d'état de causer la moindre in-

quiétude.

Un avantage plus certain, moins éloigné, c'est la facilité que donne la Californie pour séduire les provinces qui s'étendent de l'autre côté du golse jusqu'au Colorado. Ces riches contrées sont si éloignées du Mexique, & d'un accès si difficile, qu'il paroissoit également dangereux d'en tenter la conquête & inusile de la faire. La liberté, la sûreté de la mer de Californie, doivent encourager à l'entreprendre, donner les moyens d'y réussir, & en assurer le fruit. Les philosophes eux-mêmes inviteront la cour de Madrid à ces expéditions, lorsqu'ils his auront vu abjurer solemnellement les principes fanatiques & destructeurs, qui ont été jusqu'ici la base de sa politique.

En attendant que l'Espagne se livre à ces vastes spéculations, la Californie sert de lieu de
relâche aux vaisseaux qui vont des Philippines,
au Mexique. Le Cap Saint-Lucas, situé à l'extrêmité méridionale de la péninsule, est l'endroit
où ils s'arrêtent. Ils y trouvent un bon port,
des rassachissemens, & des signaux qui les avertissent s'il a paru quelque ennemi dans ces parages les plus dangereux pour eux, & ceux où
ils ont été le plus souvent attaqués. Ce sut en
1734 que le Gallion y arriva pour la premiere
fois. Ses ordres & ses besoins l'y ont toujours

amené depuis,

Le système adopté par tous les gouvernemens de l'Europe de tenir les colonies dans la dépendance la plus absolue de la métropole, a toujours rendu suspectes à beaucoup de politiques Espagnols les liaisons du Mexique avec l'Asie. L'opinion où l'on a été, où l'on est encore qu'il n'est
pas possible de conserver les Philippines sans cette
communication, les a seule empêchés de réussir à
l'interrompre. Ils sont seulement parvenus à la
borner en empêchant le Pérou d'y prendre part.
Ce vaste empire a été privé par des loix séveres &
multipliées de l'avantage de tirer directement de
l'Orient les marchandises dont il avoit besoin, de
la liberté même de les tirer indirectement de la

nouvelle Espagne.

Ces entraves révoltoient le génie hardi & fécond d'Alberoni. Plein des vues les plus étendues pour la prospérité, pour la gloire de la momarchie qu'il ressuscitoit, il vouloit y retenir les tresors du nouveau monde auxquels elle n'avoit servi jusqu'alors que d'entrepôt. Dans son plan, l'Orient devoit fournir tout bhabillement aux colonies Espagnoles, à la métropole même qui l'auroit reçu par le canal de ses colonies. Il s'attendoit bien que les puissances dont cet arrangement blesseroit les intérêts les plus effentiels. & ruineroit toute l'industrie, chercheroient à le traverser: mais il travailloit à braver leurs courroux dans les mers d'Europe, & il avoit déja donné ses ordres pour qu'on mît les côtes & les ports de la mer du fud en état de ne rien craindre des escadres fatiguées qui pourroient les attaquer.

Ces vues manquoient de justesse. Alberoni entraîné par l'enthousiasme de ses opinions, par sa haine pour des nations qui vouloient enchaîner sa politique, ne s'appercevoit pas que les lojeries, les toiles arrivées en Espagne par la

voie qu'il se proposoit, seroient d'un prix excessif, d'un prix qui en arrêteroit nécessairement la consommation. A l'égard du projet de faire habiller les deux Amériques par l'Asie, nous n'y voyons rien

que de très-sensé.

Les Colons seroient vêtus plus agréablement, à meilleur marché, d'une maniere plus convenable au climat. Les guerres de l'Europe ne les exposeroient pas à manquer des choses de premiere nécessité. Ils seroient plus riches, plus affectionnés à la patrie principale, plus en état de se défendre contre les ennemis qu'elle leur attire. Ces ennemis eux-mêmes seroient moins redoutables, parce qu'ils perdroient peu-à-peu les forces que l'approvisionnement du Pérou & du Mexique leur procure. Enfin l'Espagne en percevant sur les marchandises des Indes les mêmes droits qu'elle perçoit sur celles que lui fournissent ses rivaux, ne perdroit aucune branche de ses revenus. Elle pourroit même, si ses besoins l'exigeoient, obtenir de ses colonies des secours qu'elles n'ont actuellement, ni la volonté, ni le pouvoir de lui fournir. Nous n'infisterons pas davantage sur le commerce du Mexique avec les Indes Orientales; il faut parler de ses liaisons avec l'Europe par la mer du nord, & commencer par celle que forment les productions du Guatimala.

La province de Guatimala, une des plus grandes de la nouvelle Espagne, sur conquise en 1524 & en 1525, par Pierre de Alvarado, un des lieutenans de Cortez. Il y bâtit plusieur villes, & en particulier la capitale, qui por le nom de la province. Elle est située dans un vallée large d'environ trois milles, & born par deux montagnes assez élevées. De celle est au sud, tombent des cascades & des fontaines qui procurent aux villages situés sur la pente, une frascheur délicieuse, & y entretiennent perpétuellement des fleurs & des fruits. L'aspect de la montagne qui est au nord est effroyable. Il n'y paroît jamais de verdure. On n'y voit que des cendres, des pierres calcinées. Une espece de tonnerre que les habitans attribuent au bouillonnement des métaux mis en fusion dans les cavernes de la terre, se fait entendre continuellement. Il sort de ses fourneaux intérieurs des flammes, des torrens de souffre qui remplissent l'air Guatimala, suivant d'une infection horrible. l'expression du pays, est située entre le paradis & l'enfer, au quatorzieme dégré, trente minutes de latitude.

Sa position, son éloignement de Mexico & de Guadalajara la firent choisir pour être le siege d'une audience qui étend sa jurisdiction trois cens lieues au sud, cent au nord, soixante à. l'est. & douze à l'ouest vers la mer du sud. Les avantages que cette distinction lui procuroit, lui formerent de bonne heure une assez grande population, & cette population fit valoir les dons qu'elle tenoit de la nature. Il n'y a point de contrée dans cette partie du nouveau monde, où elle ait répandu ses bienfaits avec plus de profusion. L'air est très-sain, & le climat fort tempéré. La volaille & le gibier y sont d'une abondance, d'une délicatesse extrêmes. La terre ne produit nulle part de meilleur bled. Les rivieres, les lacs, la mer offrent de tous côtés du poisson exquis. Les bœufs s'y sont tellement multipliés qu'il faut faire tuer ceux qui sont devenus sauvages dans les montagnes, de peur

qu'ils ne nuisent à la culture par leur nombre excessif.

Cette fertilité n'est pas pourtant ce qui rend le Guatimala précieux à la métropole. L'Espagne ne tient proprement à sa colonie que par l'indigo qu'elle en retire. Il est fort supérieur à celui que produit le reste de l'Amérique. On employe à cette culture quelques negres, & une partie des Indiens qui ont survécu à la tyrannie des conquérans. Leurs sueurs en fournissent annuellement, pour l'Europe seulement, deux mille cinq cens furrons qui se vendent l'un dans l'autre à Cadix, trois cens vingt piastres fortes. Cette riche production est portée à dos de mulet avec quelques autres objets peu importans au bourg Saint-Thomas, situé à soixante lieues de Guatimala, dans le fond d'un lac très-profond qui se perd dans le golphe de Honduras. Ces marchandises y attendent toujours pour être échangées, celles qui sont envoyées d'Europe sur trois ou quatre bâtimens médiocres qui arrivent communément dans les mois de juillet ou d'août. Leur cargaison en retour est grossie de quelques cuirs, quelque casse, quelque salsepareille qui est tout ce que fournit au commerce la province de Honduras, quoiquelle ait cent cinquante lieues de long, sur soixante & quatre-' vingt de large. L'éclat que lui donnerent d'abord ses mines d'or ne fut que passager; elles tomberent dans un oubli entier après avoir servi de tombeau à près d'un million d'Indiens. Le territoire qu'ils habitoient est resté inculte & désert : c'est aujourd'hui la contrée la plus pauvre de l'Amérique. Les hommes & les terres s'y font fondus en or, & l'or à rien.

Le lac où le peu qui sort de Honduras vient se réunir aux riches productions de Guatimala pour sormer ensemble une valeur de douze cens mille piastres, est tout-à-fait ouvert, quoiqu'il eut été aisé de le mettre à l'abri de toute insulte. On le pouvoit d'autant plus aisément que son entrée est rétrecie par deux rochers élevés, quis'avancent des deux côtés à la portée du canon. Il est vraisemblable que l'Espagne ne changera de conduite, que lorsqu'elle aura été punie de sa

négligence. Rien ne seroit plus aisé.

Les vaisseaux qui entreprendroient cette expédition resteroient en toute sûreté dans la rade. Mille ou douze cens hommes débarqués à Saint-Thomas, traverseroient quinze lieues de montagnes où ils trouveroient des chemins commodes, & des subsistances. Le reste de la route le feroit par des plaines peuplées & abondantes. On arriveroit à Guatimala qui n'a pas un soldat, ni la moindre fortification. Ses quarante mille ames Indiens, Negres, Metis, Espagnols qui n'ont jamais vu d'épée, seroient incapables de la moindre résistance. Ils livreroient d leur ennemi dont ils craindroient d'exciter la rage, les richesses immenses qu'ils accumulent depuis deux siecles, & la contribution seroit au moins de six ou sept millions de piastres. Les troupes regagneroient leurs bâtimeus avec ce butin, & fi elles le vouloient, avec des otages Qui assureroient la tranquillité de leur retraite. Le commerce de Campêche seroit exposé à la même invasion s'il en valoit la peine.

On trouve entre les golphes de Campêche de Honduras une grande péninsule, nommée Yucatan. Quoiqu'il n'y ait ni ruisseau, ni riviere, l'eau est partout si près de la terre, & lea

coquillages sont en si grand nombre, qu'il est visible que cet espace immense a fait autrefois partie de la mer. Il n'y avoit point de métaux, & il n'y avoit que peu de population & de culture, lorsque les Espagnols la découvrirent. Elle su méprisée. On s'apperçut dans la suite que les bois qui la couvroient étoient propres pour la teinture, & on y bâtit la ville de Campêche, qui devint l'entrepôt de cette production précieuse, & qui lui donna son nom.

L'arbre qui fournit ce bois ressembleroit assez. s'il étoit moins gros, à notre aube-épine. L'écorce de ses jeunes branches est polie, blanche, armée de pointes : mais celle des vieilles est presque sans pointes, noirâtre & raboteuse. Ses feuilles sont petites & d'un verd pâle. Il a la seve blanche & le cœur rouge. Ce cœur devient noir quelque tems après avoir été coupé, & si on le met dans l'eau, il lui donne une si vive couleur d'encre qu'on s'en sert fort bien pour écrire. C'est le cœur seul détaché de la seve qu'on porte en Europe pour teindre en violet & en noir. Les Indiens employés à la coupe de ce bois s'attachent de préférence aux vieux arbres qui ayant moins de seve, donnent moins de peine à abattre & à réduire en bûches. Il s'en trouve qui ont cinq ou fix pieds de circonférence, & qu'on fait fauter avec de la poudre.

Campêche dut au seul commerce de cette production l'avantage d'être un marché très-considérable. Ellè recevoit tous les ans plusieurs vaisseaux dont les cargaisons se distribuoient dans l'intérieur des terres, & qui prenoient en retour des bois & des métaux que cette circulation y attiroit. Cette prospérité alla toujours en augmentant = jusqu'à l'établissement des Anglois à la Jamaïque.

Dan

Dans la foule des Corsaires qui sortoient tous les jours de cette isle devenue célébre, plusieurs allerent croiser dans la baye de Campêche pour intercepter les vaisseaux qui y naviguoient. Ces brigands connoissoient si peu la valeur du bois qui en étoit l'unique production, que lorsqu'ils en trouvoient des barques chargées, ils n'en emportoient que les ferremens. Un d'entr'eux ayant enlevé un gros bâtiment qui ne portoit pas autre chose. Te conduisit dans la tamise avec le seul projet de l'armer en course; & contre son attente il vendit fort cher un bois dont il faisoit fi peu de cas, qu'il n'avoit cessé d'en brûler pendant son voyage. Depuis cette époque, les corsaires qui n'étoient pas heureux à la mer, ne manquoient jamais de se rendre à la riviere de Champeton où ils embarquoient les piles de bois qui se trouvoient toujours formées sur le fivage.

La paix de leur nation avec l'Espagne ayant mis des entraves à leurs violences, plusieurs d'entr'eux se livrerent à la coupe du bois d'inde. Le Cap Catoche leur en fournit d'abord beau-Coup. Dès qu'ils le virent diminuer, ils allerent S'établir entre Tabasco & la riviere de Cham-Deton, autour du lac triste, & dans l'isse aux Sœufs qui en est fort proche. En 1675, ils y Stoient deux cens soixante. Leur ardeur d'abord extrême ne tarda pas à se ralentir. L'habitude e l'oisiveté reprit le dessus. Comme ils étoient La plupart excellens tireurs, la chasse devint leur passion la plus forte; & leur ancien goût pour Le brigandage fut réveillé par cet exercice. Bien-Tôt ils commencerent à faire des courses dans les bourgs Indiens, dont ils enlevoient les habitans. Les femmes étoient destinées à les servir, &

on vendoit les hommes à la Jamaique, ou dans d'autres isles. L'Espagnol tiré de sa léthargie par ces excès, les surprit au milieu de leurs débauches, &t les enleva la plupart dans leurs cabanes. Ils surent conduits prisonniers à Mexico, où ils sinirent leurs jours dans les travaux des mines.

Ceux qui avoient échappé se refugierent dans le golphe de Honduras, où ils furent joints par des vagabonds de l'Amérique septentrionale. Ils parvinrent avec le tems à former un corps de quinze cens hommes. L'indépendance, le libertinage, l'abondance où ils vivoient, leur rendoient agréable le terrein mal-sain qu'ils habitoient. De bons retranchemens assuroient leur sort & leurs subsistances, & ils se bornoient aux occupations que leurs malheureux compagnons gémissoient d'avoir négligées. Seulement ils avoient la précaution de ne jamais entrer dans l'intérieur du pays pour couper du bois sans être bien armés.

Leur travail fut suivi du plus grand succès. À la vérité, la tonne qui s'étoit vendue jusqu'à trente & quarante livres sterlings, étoit tombée insensiblement à huit; mais on se dédommageoit par la quantité de ce qu'on perdoit sur le prix. Les coupeurs livroient le fruit de leur travail aux Jamaicains qui leur portoient du vin de Madere, des liqueurs fortes, des toiles, des habits, & aux colonies Angloises du Nord, de l'Amérique qui leur fournissoient leur nourriture. Ce commerce toujours interlope, & l'occasion de tant de déclamations est devenue licite en 1763. On a assuré à la grande Bretagne la liberté de couper du bois, mais sans pouvoir élever de fortifications, avec l'obligation même de détruire celles qui avoient été élevées. La

cour de Madrid a fait rarement des sacrifices qui lui ayent plus coûté que celui d'établir au milieu de ses possessions une nation active, puissante, ambitieuse. Si nous ne nous trompons, il est possible de rendre cette concession

à peu près inutile, & voici comment.

L'Yucatan est occupé du nord-est au sud-ouest, c'est-à-dire, dans presque toute sa longueur, par une chaîne de montagnes. Au nord de ces montagnes est la baye de Campêche, dont le terrein sec & aride donne un bois d'excellenté qualité, & qui se vend dans tous les marchés peu près le double de celui que coupent les Anglois à la baye méridionale de Honduras, où le sol gras & presque marécageux, n'en produit qu'une espece batarde & qui donne moins de teinture. Si, comme les expressions un peu vagues du traité nous portent à le penser, la grande Bretagne n'a acquis que le droit de s'és tablir dans les lieux que ses sujets avoient usurpés, l'Espagne peut mettre fin à ses inquiétudes en encourageant la coupe de son excellent bois de maniere à fournir à la confommation de l'Europe entiere. Par cette politique judicieuse, elle ruinera la colonie Angloise, & se débarrassera sans violence d'un voilinage encore plus dangereux qu'il ne le lui paroît : alois elle regagnera une branche importante de commerce réduite depuis long-tems à si peu de chofe, que Campêche ne reçoit plus de la métropole qu'un vaisseau tous les trois ou quatre ansi Ce qu'il n'enleve pas est porté sur des petits bâtimens à la Vera-Cruz, qui est le vrai point d'union du Mexique avec l'Espagne.

Villa Ricca, où la vieille Vera Cruz fut d'abord le centre de la correspondance. Cette ville fondée par Cortez dans le lieu où il débarqua, est située à quatre-vingt lieues de la capitale, sur une riviere presque sans eau une partie de l'année, mais assez sorte pendant la saison pluvieuse pour recevoir les plus grands vaisseaux. Les dangers qui les menaçoient toujours, qui les faisoient souvent périr dans une position où rien ne les désendoit contre la violence des vents si communs dans ses parages, firent chercher un abri plus sûr, & on le trouva dix-huit milles plus bas sur la même côte. On y bâtit la Vera-Cruz à dix-neuf dégrés douze minutes de latitude nord, selon les observations du célébre

Halley.

La ville est située au milieu d'une plaine stérile & sabloneuse, environnée de hautes montagnes au delà desquelles on trouve des prairies couvertes de troupeaux, des terres fertiles & cultivées, un climat agréablement tempéré. Au sud-est coule une riviere peu considérable qui forme une petite isle à son embouchure. De grands marais qu'il n'est pas possible de deslécher, infestent le côté du sud. Le vent du nord pousse tant de sable du côté de la mer, que les murs en sont presque tout couverts. Des pluies continuelles rendent l'air très-mal-sain depuis avril jusqu'en novembre. Il le devient moins le reste de l'année, parce que le vent & le soleil se temperent mutuellement. La longueur de la ville est d'un demi-mille, & sa largeur de la moitié. Les rues sont droites, & les maisons communément bâties de bois. Il y a peu de noblesse, peu même de négocians considérables qui préférent le séjour de Los Angeles. Le nombre des Espagnols se réduit à trois mille, la plupart mulatres ou métis, ce qui ne les empêche pas de se nommer blancs. Leur sobriété est si grande qu'ils se nourrissent presqu'uniquement de consitures & de chocolat. Il n'y a pas au

monde un peuple plus superstitieux.

Le port de la Vera-Cruz, qui ne peut contenir que trente ou trente-cinq Vaisseaux, expoles même quelquefois à des accidens terribles par la fureur des vents du nord, est formé par l'isle de faint-Jean Dulua. C'est un rocher fort bas, souvent submergé, éloigné de la côte d'environ un mille. Un château quarré, défendu par une médiocre garnison, muni d'une nombreuse artillerie & fini en 1582, en couvre toute la face: elle n'a dans toutes ses dimensions que la longueur d'un trait de fleche. On entre dans le Port par deux canaux, l'un au nord & l'autre au lud. Plusieurs petites isles que les Espagnols nomment Cayos, & quantité de roches à fleur d'eau Jui n'ont au déhors que la groffeur d'un tonneau rendent dangereuse dans l'obscurité l'approche de la côte. Ces défenses naturelles n'ayant pas été suffisantes pour empêcher les flibustiers de sur-Prendre la place en 1712, on bâtit sur le riva-Re des tours élevées, où des sentinelles veillent Continuellement pour prévenir de pareilles sur-Prifes.

C'est dans ce mauvais port, le seul proprement qui se trouve dans le golse qu'arrive la flotte destinée à approvisionner le Mexique des marchandises d'Europe. On l'expédie de Cadix tous les deux, trois, ou quatre ans, suivant les besoins & les circonstances. Elle est ordinairement composée de quinze à vingt bâtimens marchands, escortés par deux vaisseaux de guerre, ou par un plus grand nombre, si l'on a des inquiétudes. Des vins, des eaux-de-vie, des huie les forment la partie la plus volumineuse de la cargaison. Les étoffes d'or & d'argent, les galons, les draps, les toiles, les soieries, les dentelles, les chapeaux, les bijoux, les diamans, les épiceries en

forment la partie la plus riche.

La flotte part d'Europe dans le mois de juillet, au plutard dans les premiers jours d'août, pour éviter les dangers que lui feroit courir la violence des vents du nord en pleine mer, surtout aux atterrages si elle étoit expédiée dans une autre saison. Elle prend en passant des rafraichissemens à Porto-Ricco, & se rend à la Vera-Cruz, d'où sa cargaison est portée à Jalap stuée à une distance à peu près égale du Port & de Mexico. Les loix bornent à fix mois la foire qui s'y tient : elle est cependant prolongée quelquefois à la priere des négocians du pays ou de ceux d'Espagne, C'est la proportion des métaux & des marchandises qui détermine l'avantage on la perte dans les échanges. Si l'un de ces objets abonde plus que l'autre, le vendeur ou l'acheteur sont écrasés nécessairement. Autrefois le trésor royal étoit envoyé de la capitale à la Vera-Cruz pour, y attendre la flore. Depuis que cette clef du nouveau monde fut pillée par des corsaires en 1683, il s'arrête jusqu'à l'arrivée des vaisseaux à Los Angeles, qui en est éloigné de trente-cinq lieues.

Lorsque les affaires sont finies on embarque l'or, l'argent, la cochenille, les cuirs, la vanille, le bois de campêche, quelques autres objets peu importans que sournit le Mexique. La stotte prend alors la route de la Havanne, où après avoir été jointe par quelques vaisseaux de registre expédiés pour dissérent ports, elle se rend à Cadix par le

canal de Bahama.

#### philosophique & politique. 103

Dans l'intervalle d'une flotte à l'autre, la cour d'Espagne fait partir deux vaisseaux de guerre qu'on appelle Azogues, pour porter à la Vera-Cruz le vif argent nécessaire à l'exploitation des mines du Mexique. On le tiroit originairement du Pérou. Les envois étoient si incertains, si lents, si souvent accompagnés de fraude qu'il fut jugéplus convenable en 1734, de les faire d'Europe même. Les mines de Guadalcanal en Andalousie en fournirent d'abord les moyens. On les a depuis negligées pour les mines plus abondantes d'Almaden dans l'Estramadure. Les Azogues auxquels on Joint quelquefois deux ou trois bâtimens marchands qui ne peuvent porter que des fruits d'Espagne, se chargent en retour du prix des marchandises vendues depuis le départ de la flotte, ou du Produit de celles qui avoient été données à crédit.

S'il reste encore quelque chose en arrière, il est communément rapporté par les vaisseaux de guerre que l'Espagne fait construire à la Havanne, & qui passent toujours à la Vera-Cruz avant de se rendre en Europe. Les affaires se conduisent autrement au Pérou comme on le verra dans le livre suivant.

Fin du fixieme Livre.



# HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

ET

# POLITIQUE,

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

#### LIVRE SEPTIEME.

OLOMB ne s'étoit pas plutôt vu folidement établi dans l'isle de Saint-Domingue, qu'il avoit continué ses découvertes. Dans un de ses voyages il reconnut l'Orenoque, & dans l'autre la baye de Honduras. Il vit clairement que ce qu'il trouvoit étoit un continent; & son génie lui sit plus que soupçonner qu'au delà de ce continent; il y avoit un autre Océan qui devoit aboutir aux Indes Orientales. Il étoit possible que ces deux mers eussent entr'elles une communication; & il s'occupa du soin de la chercher. Pour parvenir à la trouver, il rangea les côtes le plus

près qu'il lui fut possible. Il touchoit à tous les lieux qui étoient accessibles; & contre l'usage des navigateurs de son siecle qui se conduisoient dans les terres où ils arrivoient comme n'y devant jamais revenir, il traitoit les peuples avec une justice, des égards, une humanité qui lui concilioient leur affection. L'isthme de Darien fixa particulierement son attention. Il prenoit les rivieres qui s'y jettent pour un bras du grand Océan, qui joignoit par un détroit les mers du sud & du nord de l'Amérique, & dès-lors sembloit ouvrir à fes vœux le passage & la communication qu'il cherchoit. Lorsqu'après avoir visité ces fleuves avec un soin extrême, il se vit déchu de les espérances, il se réduisit à fonder une colonie. L'orgueil, l'avidité, l'imprudence de ses compagnons révolterent les naturels du pays qui paroifloient assez disposés à souffrir cet établissement. On fut forcé de se rembarquer, & de s'éloigner avec des vaisseaux qui étoient hors d'état de tenir Plus long-tems la mer.

Les lumieres qu'on avoit acquises ne furent Pas cependant tout-à-fait perdues. Vespuce, Ojeda, Lacosa, Pinçon, Roldan, Nino, Lo-Pez, Bastidas, Solis, Nicuessa suivirent la route que Colomb leur avoit tracée. Ces avanturiers qui ne recevoient du gouvernement que la perdission de faire des découvertes pour l'agrandissement de son vain orgueil, plutôt que de sa domination, ne songeoient ni à établir des colonies qu'on put cultiver, ni à former des liaions de commerce avec les petites nations qu'ils trouvoient. La perspective des fortunes éloignées qu'on auroit pu faire par ces voies sages, étoit trop au-dessus des préjugés de ces tems barbares, pour être saisse. Le raisonnement même qui au pour su product de la raisonnement même qui au pour se la service saisse.

roit pu mener à la connoissance de ces avantages, n'auroit pas communiqué aux esprits une impulsion suffisante. Il n'y avoit que l'appas du gain présent qui put pousser les hommes à des entreprises aussi hazardeuses que l'étoient celles de ce siecle. L'or seul les attiroit au continent de l'Amérique, & faisoit braver les périls, les maladies & la mort qu'on rencontroit sur la route, à l'arrivée & dans le retour. L'or & le sang humain couloient ensemble d'un monde à l'autre, & par une terrible mais juste vengeance, la nature épuisant à la sois d'habitans les deux hémispheres, au massacre des peuples dépouillés joigneit la perte

des peuples affaffins.

Dans la foule des brigands qui ravageoient qui dépeuploient, qui détruisoient ces malheureufes côtes d'un monde aussi-tôt anéanti que découvert, il se trouva un homme à qui la nature avoit donné un extérieur agréable, un tempérament robuste, une valeur audacieuse, une éloquence populaire, & dans qui une éducation honnête avoit fait germer quelques fentimens. Il se nommoit Vasco Nugnez de Balboa. Aiant trouvé Audarien où les richesses abondoient plus qu'ailleurs, un petit nombre d'Espagnols que cet attrait seul y avoit fixés, il se mit à leur tête avec le projet de former un établissement solide. Le pays lui offrit d'abord de ces petits hommes blancs dont on retrouve l'espece en Afrique, & dans quelques isles de l'Asie. Ils sont couverts d'un duvet d'une blancheur éclatance. Ils n'ont point de cheveux. Ils ont la prunelle rouge. Ils ne voyent bien que la nuit. Ils font foibles, & leur inftinct paroît plus borné que celui des autres hommes. Ces sauvages étoient en petit nombre; mais il s'en trouva sur la

côte d'une espece différente, assez forts & assezhardis pour oser désendre leur liberté. Balboa réussit à les disperser, à les soumettre, ou à les gagner; & il établit sa nation sur leur territoire.

Un jour qu'il y partageoit de l'or avec un de ses associés, la division se mit entr'eux. Un sauvage indigné d'une avidité si éloignée de ses mœurs, secoua sortement la balance, & renversa tout l'or qui y étoit. Puisque vous vous brouillez pour si peu de chose, dit - il aux deux Espagnols, & que c'est ce métal qui vous a fait. mitter vatre patrie & troubler tant de peuples, se vais vous conduire dans un pays où vous servez contens. Il remplit en esset l'engagement qu'il venoit de prendre, & mena à travers une langue de terre de seize ou dix-sept lieues Balboa, avec cent cinquante Espagnols, sur les côtes de la mer du sud.

Panama qu'on y bâtit en 1518 ouvroit une nouvelle & vaste carriere à l'inquiérude, à l'avairce des Castillans. L'Océan qui baignoit ses murs conduisoit au Pérou dont on vantoit les richesses dans cette partie du nouveau monde, mais d'une maniere vague. Ce qu'on publicit des forces de cet immense Empire, n'intimidoit Pas la cupidité qu'excitoient ses trésors, & l'on vit sans étonnement trois hommes nes dans l'observerte, mais pour de grandes choses, méditer de renverser à leurs frais un trône qui subsissi

oit avec gloire depuis plusieurs siecles.

François Pizarre le plus connu de tous, étoit lis naturel d'un gentilhomme d'Estramadoure. Son éducation sut si négligée qu'il ne savoit pas lire. La garde des troupeaux qui sut sa première occupation ne convenant pas à son caractere.

il s'embarqua pour Saint-Domingue. Son avarice & son ambition lui donnerent une activité sans bornes. Il étoit de toutes les expéditions. Il se distingua dans la plupart, & il acquit dans les diverses situations où il se trouva cette connoissance des hommes & des affaires dont on a toujours besoin pour s'élever, mais sur-tout nécessaire à ceux qui par leur naissance ont tout à vaincre. L'usage qu'il avoit sait jusqu'alors de ses sorces physiques & morales, lui persuada que rien n'étoit au-dessus de ses talens, & il forma le projet de les employer contre le Pérou.

Il associa à ses vues Diego de Almagro dont la naissance étoit incertaine, mais dont le courage étoit éprouvé. On l'avoit toujours vu sobre, patient, insatigable dans les camps où il avoit vieilli. Il avoit puisé à cette école une franchise qui s'y trouve plus qu'ailleurs; & cette dureté, cette cruauté qui n'y sont que trop com-

munes.

La fortune de deux soldats, quoique considérable, ne se trouvant pas suffisante pour la conquête qu'ils méditoient, ils se jetterent dans les bras de Fernand de Luques. C'étoit un prêtre avide qui s'étoit prodigieusement enrichi par toutes les voies que la superstition rend faciles à son état, & par quelques moyens particuliers qui tenoient aux mœurs du siecle.

Les confédérés établirent pour fondement de leur société, que chacun mettroit tout son bien dans cette entreprise; que les richesses qu'elle produiroit seroient partagées également, & qu'on se garderoit mutuellement une fidélité inviolable. Les rôles que chacun devoit jouer dans cette grande scene furent distribués comme le bien des affaires l'exigeoit. Pizarre devoit comman

#### philosophique & politique. 10

der les troupes, Almagro conduire les secours, & Lucques préparer les moyens. Ce plan d'ambition, d'avarice & de férocité sut scellé par le fanatisme. Lucques consacra publiquement une hostie dont il consomma une partie, & partagea le reste entre ses deux associés, jurant tous trois par le sang de leur Dieu de ne pas épargner,

pour s'enrichir, celui des hommes.

L'expédition commencée sous ces horribles, auspices ne sut pas heureuse: continuellement traversée par la famine, par les maladies, par la mésintelligence, par une ignorance prosonde de la théorie des vents & des courans, par les armes des Indiens. On se vit réduit à revenir sur ses pas, sans avoir formé aucun établissement, sans avoir rien fait qui fut digne de la postérité. Panama reçut avec une pitié orgueilleuse sur la fin de 1526, les débris d'un armement qui deux ans auparavant avoit excité sa salousse.

Loin d'être découragés par les revers, les Trois affociés furent enflammés d'une paffion plus Forte d'acquérir des trésors qui leur étoient mieux Connus. Ils penserent qu'ils parviendroient sûrement à les obtenir, s'ils pouvoient sortir de la dépendance du gouverneur de Panama qui les avoit traversés, tantôt ouvertement, & tantôt sous main. La cour d'Espagne leur accorda ce qu'ils demandoient, & leur audace prit un plus grand essor. Ils expédierent en 1530 trois vaisfeaux fur lesquels on embarqua cent quatre-vingtcinq foldats, trente-sept chevaux, des armes & des munitions. Ces forces qui furent succesfivement grossies par quelques foibles renforts. étoient commandées par Pizarre, qui après d'extrêmes difficultés que son intrepide avarice lui fit vaincre, arriva enfin à Tumbez sur les frontieres du Pérou.

Le Pérou étoit un empire étendu, gouverné depuis quatre fiecles par une race de conquérans, qui sembloient n'avoir vaincu que pour le bonheur des hommes. Ils descendoient d'un législateur qui seroit peut être le premier de tous, si Consucius n'avoit eu sur lui l'avantage de ne pas employer la superstition pour faire-recevoir & observer la morale & les loix.

Manco Capac qui rassembla les sauvages du Pérou épars dans les forêts, se disoit fils du soleil, en voyé par son pere pour apprendre aux hommes rêtre bons & heureux. Il persuada un grand nombre de sauvages qui le suivirent, & il fonda la ville de Cusco.

Il apprit à ses nouveaux sujets à cultiver le terre, à semer des grains & des légumes, à se vêtir, à se bâtir des maisons. Sa semme apprit aux Indiennes à filer, à tisser le coton & la laine, tous les exercices convenables à leur sexe, tous les arts de l'œconomie domestique.

Il leur dit qu'il falloit adorer le soleil. Il luis ai bâtit des temples. Il abolit les sacrifices humaines & même ceux des animaux. Ses descendans surents

les seuls prêtres de sa nation.

Il distribua ses sujets en décuries avec un officier chargé de veiller sur les dix familles qui luétoient confiées. Un officier supérieur avoit la même inspection sur cinquante familles, d'autres enfinsur cent, sur cinq cens & mille.

Les décurions & les autres inspecteurs, remontant jusqu'aux millénaires, devoient rendre compre à celui-ci des bonnes & des mauvaises sactions, solliciter le châtiment & la récompense, avertir si l'on ne manquoit pas de vivres

d'habits, de grains pour l'année. Le millénaire

rendoit compte aux ministres de l'Ynca.

Toutes les loix étoient séveres, mais cette sévérité n'avoit eu que de bons effets. Les Péruviens ne connoissoient pas le crime. Toutes leurs loix étoient censées leur être données par le soleil qui éclairoit leurs actions. Ainfi la violation d'une loi étoit un sacrilege. Ils alloient révéler leurs fautes les plus secretes, & demander à les expier. Ils disoient aux Espagnols qu'il n'étoit jamais arrivé qu'un homme de la famille des

Yncas eut mérité d'être puni.

Les terres du royaume susceptibles de culture étoient partagées en trois parts, celle du soleil, celle de l'Ynca, & celle des peuples. Les premieres se cultivoient en commun, ainsi que les terres des orphelins, des veuves, des vieillards. cles infirmes & des soldats qui étoient à l'armée. Celles - ci se cultivoient immédiatement après celles du soleil, & avant celles de l'empereur. Des fêtes annonçoient ce travail. On le commençoit & on le continuoit au son des instrumens & en chantant des cantiques.

L'empereur ne levoit aucun tribut, & n'exigeoit de ses sujets que la culture de ses terres. dont le produit déposé par-tout dans des magasins publics suffisoit à toutes les dépenses de

l'empire.

Les terres consacrées au soleil fournissoient à l'entretien des prêtres & à la consécration de ces magnifiques temples lambrisses, & voûtés d'or

& d'argent.

A l'égard des terres qui étoient entre les mains des particuliers, elles n'étoient ni un héritage, ni même une propriété à vie. Leur partage vatioit continuellement, & se régloit avec une

équité rigoureuse sur le nombre de têtes qui composoient chaque famille, dont les richesses se bornoient toujours au produit des champs dont l'état lui avoit consié l'usufruît passager.

Cet usage des possessions amovibles a été universellement réprouvé par les gens sages. Ils ont constamment pensé qu'un peuple ne s'éleveroit jamais à quelque force, à quelque grandeur, à quelque confistance que par le moyen des propriétes fixes, même héréditaires. Sans le premier de ces moyens, on ne verroit sur le globe que quelques sauvages errans & nuds, vivans misérablement de fruits, de racines, produit unique & borné de la nature brute. Sans le second, nul mortel ne travailleroit que pour lui-même. Le genre humain seroit privé de tout ce que la tendresse paternelle, l'amour de son nom, & le charme inexprimable qu'on trouve à faire le bonheur de sa postérité, font entreprendre de durable. Le système de quelques spéculateurs hardis qui ont regardé les propriétés, & sur-tout les propriétés héréditaires comme des usurpations de quelques membres de la société sur d'autres, fe trouve réfuté par le sort de toutes les institutions où l'on a réduit leurs principes en pratique. Elles ont toutes misérablement péri, après avoir langui quelque tems dans la misere, dans 📨 la dépopulation & dans l'anarchie. Le Pérou feul a prospéré sur une base si fragile. On n'y vit jamais ni fainéans, ni voleurs, ni pauvres, ni mendians. Les causes d'un phénomene qui paroît contredire les vérités les plus lumineuses méritent d'être recherchées.

L'introduction des monnoies dont l'usage estfi commode, si nécessaire même, a plongé dansdes erreurs dangereuses la plupart de ceux auxquel-

quels le hazard a commis le sort des empires. Trompés par l'efficacité de ces signes universels, ils n'ont pensé qu'à s'en procurer la plus grande quantité possible, sans songer que les moyens qu'ils employent ruinoient souvent la culture source unique de toute richesse. Les Yncas. chez qui l'or & l'argent ne représentoient rien, n'ont pas pu tomber dans cette frénésie. Comme ils n'avoient pour pourvoir aux besoins du gouvernement que des denrées en nature, ils ont dû chercher à les multiplier. Ils ont été secondes dans l'exécution de ce projet par leurs ministres, par les administrateurs inférieurs, par les soldats même qui ne recevoient pour subsister, pour soutenir leur rang, que des fruits de la terre. Delà, ces chemins, ces réservoirs, ces canaux, ces aqueducs que le tems n'a pas encore totalement détruits, & dont la magnificence a étonné les hommes les plus orgueilleux de l'univers. Ces ouvrages merveilleux pouvoient avoir pour but principal de porter l'abondance dans Les champs du souverain; mais son patrimoine étoit si confusément mêlé avec celui des sujets, qu'il n'étoit pas possible de fertiliser l'un sans fertiliser l'autre. Les peuples encouragés par ces commodités qui laissoient peu de chose à faire à leur industrie, se livrerent à des travaux que la nature de leur sol, de leur climat, & de leurs consommations rendoit très-légers. Malgré tous ces avantages, malgré la vigilance toujours active du magistrat, malgré la certitude de ne pas voir leurs moissons ravagées par un voisin inquiet, les Péruviens ne s'éleverent jamais audessus du plus étroit nécessaire. On peut assurer qu'ils auroient acquis les moyens de varier & d'étendre leurs jouissances, si des propriétés fon-Tome 'III.

cieres commerçables, héréditaires avoient aiguisé

leur génie.

La pêche, qui ne pouvoit pas être considérable dans un pays où l'on trouve plus de torrens que de rivieres, étoit, comme elle devroit l'être partout, de droit commun. Quoique la chasse fut dans le même cas, elle étoit assujettie à plus de formalités. Chaque province étoit divisée par cantons que tous les habitans réunis parcouroient successivement une fois l'an. Le gibier qu'on prenoit étoit également partagé entre tous les citoyens qui le préparoient de maniere qu'il pût se conserver, & leur fournir des viandes pendant l'année. Il étoit défendu à tout le monde, sans distinction de rangs, de chasser en d'autres tems, de crainte que cet exercice qui a tant d'attrais ne fit négliger des occupations plus nécessaires.

La poligamie étoit défendue, l'adultere étoit puni de mort dans les deux sexes. Il n'étoit permis d'avoir des concubines qu'à l'Empereur, parce qu'on ne pouvoit trop multiplier la race du soleil. Il les choisissoir parmi les vierges consa-

crées au temple.

La paresse étoit sévérement punie & sur-tout par la honte. Chacun étoit obligé de faire luimeme sa chaussure, sa charrue, sa maison. Les femmes faisoient les habits, & chaque famille savoit seule pourvoir à ses besoins. Toutes les loix ordonnoient aux Péruviens de s'entre-secourir & de s'aimer.

Les travaux communs qu'égayoient des chants & confacrés comme le repos l'est ailleurs par des sétes; l'objet même de ces travaux qui étoit d'aide quiconque avoit besoin de secours; ces vêtement faits par les filles youées au culte du so-

#### philosophique & politique. 115

leil, distribués par les officiers de l'empereur aux pauvres, aux vieillards, aux orphelins; l'union qui devoit être dans les décuries où tout le monde s'inspiroit mutuellement le respect des loix, l'amour de la vertu, parce que les châtimens pour les fautes d'un seul tomboient sur toute la décurie; cette habitude de se regarder comme membres d'une seule famille qui étoit l'Empire: tous les usages, toutes les loix enfin entrete-. noient parmi les Péruviens, la concorde, la bienveillance, le patriotisme, un certain esprit de communauté; & substituoient autant qu'il est possible à l'intérêt personnel, à l'esprit de propriété, aux ressorts communs des autres législations, les vertus les plus sublimes & les plus aimables.

Elles étoient honorées ces vertus comme les fervices rendus à la patrie. Ceux qui s'étoient distingués par une conduite exemplaire ou par des actions d'éclat utiles au bien public, portoient pour marque de décoration des habits travaillés par la famille des Yncas. Il est fort vraisemblable que ces statues que 'les Espagnols trouverent dans les temples du soleil, & qu'ils prirent pour des idoles, étoient les statues des hommes qui par leurs belles actions ou la suite d'une belle vie avoient mérité l'hommage ou l'amour de leurs concitoyens.

Ces grands hommes étoient de plus les sujets ordinaires des poëmes composés par la famille

des Yncas pour l'instruction des peuples.

Il y avoit encore un autre genre de poème utile aux mœurs. On réprésentoit à Cusco & dans les autres villes du Pérou des tragédies & des comédies. Les premieres donnoient aux prêtres, aux guerriers, aux juges, aux hommes d'état des leçons de leurs devoirs, & des modeles des vertus publiques. Les comédies servoient d'instruction au peuple des conditions inférieures & lui enseignoient les vertus privées & jusqu'à l'œcono-

mie domestique.

Mais excepté dans la morale & la politique, les Péruviens avoient fait peu de progrès dans les sciences. La plupart dépendent du progrès des arts, & ceux-ci des hazards qui ne sont produits par la nature que dans la suite des siecles, & dont la plupart sont perdus pour les peuples qui restent sans communication avec les peuples éclairés.

Les Péruviens avoient pourtant une teinture de la géométrie. Ils avoient divisé l'année comme nous; & leur religion qui tournoit sans cesse leurs regards vers les cieux, les avoit conduits à

quelque connoissance de l'astronomie.

La grandeur, l'élévation de leurs édifices, leurs grands chemins, leurs ponts, des monumens enfin, dont les restes étonnent encore le peuple conquérant qui les a mutilés ou renversés, prouvent leurs connoissances dans la partie des méchaniques qui apprend à remuer & à élever de grandes masses. Avec si peu de science & très-peu d'instrumens, il falloit que les architectes & les constructeurs d'un palais, d'un temple eussent alors de l'invention & du génie.

Les Péruviens à la source de l'or & de l'argent, ne connoissoient pas l'usage de la monnoie. Ils n'avoient ni commerce ni luxe; & les arts de détail qui tiennent aux premiers besoins de la vie sociale, étoient fort imparfaits chez eux. Ils n'avoient pas d'hyéroglyphes qui chez toutes le nations ont été la premiere écriture; & leurs Quippos qui leur tenoient lieu d'écriture ne va

## philosophique & politique. 1

loient pas les hiéroglyphes des Mexicains, pas mê-

me ceux des Iroquois.

Mais les Péruviens sans propriété, sans commerce, & presque sans relation d'intérêt entr'eux, gouvernés d'ailleurs par des maîtres dont la volonté faisoit toutes les loix passageres qui Suppléent aux mœurs, un tel peuple n'avoit guere besoin d'écriture. Toutes leurs sciences étoient dans la mémoire, & tous leurs arts dans l'exemple. Ils apprennoient leur religion & leur histoire par des cantiques, leurs devoirs & leurs professions par le travail & l'imitation. Du reste ils vivoient heureux sous un gouvernement despotique, parce que la température d'un climat pur & sain & la fécondité d'un sol où tout abondoit avec peu de culture, leur donnoit des mœurs douces. Leur législation étoit sans doute imparfaite & très-bornée, puisqu'elle supposoit le prince toujours juste & infaillible, & les magistrats intégres comme le prince. Chez un peuple policé qui n'avoit pas l'art de l'écriture, les loix devoient être funestes quand les mœurs n'en déterminoient pas l'application & l'usage; quand non-seulement le monarque mais ses préposés, un décurion, un centenaire, un millénaire pouvoit changer à son gré la destination des peines & des recompenses. Chez un tel peuple, le témoignage qui accuse, la loi qui condamne, le jugement qui décide sont incertains comme la mémoire des hommes, vagues comme leurs idées, arbitraires comme leurs penchans, opposés comme leurs intérêts. Les loix les plus sages sans aucun caractère de précision & de stabilité s'y altérent insensiblement. Il ne reste aucun moyen de les ramener à leur caractere primitif.

Le seul remede à tant de maux pour un peuple qui n'a pas le secours de l'écriture, ce sont des mœurs douces qui reglent également l'autorité du prince & l'obéissance des sujets. Le despotisme qui résulte de cette consiance mutuelle d'un peuple qui s'abandonne à la bonne soi d'un monarque, & du monarque qui s'abandonne à l'heureux naturel de son peuple, ce despotisme est peut-être le plus doux & le plus sûr de tous les gouvernemens; & tel étoit celui des Yncas au Pérou.

Leur empire avoit fleuri sous onze empereurs tous prudens, humains & justes, lorsque l'Ynca Guayana Capac s'empara du Quito. Pour s'en assurer la possession, il épousa l'unique héritiere du roi détrôné dont il eut un fils. Ce jeune prince, nommé Atahualpa prétendit à la mort de son pere devoir hériter des états de la mere, abandonnant le reste de la succession à Huascar son frere ainé d'un autre lit. Celui-ci qui se croyoit appellé seul par les loix au trône, refusa de consentir à ce partage. On prit les armes. Le plus ambitieux fut battu, fait prifonnier & enfermé dans Cusco où depuis il fut étranglé. Son heureux rival plus élevé qu'il ne l'avoit espéré, se trouva sans contradiction le maître de toutes les provinces.

L'ébranlement que ces dissensions avoient causé dans un pays peu fait à de pareils orages, duroit encore, lorsque les Espagnols se montrerent sur les terres de l'Empire. Leur apparition dans ces circonstances ne permit pas de douter que ce ne sussens les nouveaux enfans du soleil, qui selon une ancienne prophétie généralement reçue devoient venir donner de nouvelles loix au Pérou. A la faveur de ce préjugé, on s'avança

#### philosophique & politique. 119

sans obstacle jusqu'à Cascamalca ville confidérable d'une province où étoit alors l'empereur avec une armée.

Pizarre en reçut une députation dont le chefétoit de la famille des Yncas. Il reconnut les Espagnols pour ses parens comme enfans du soleil, & il leur donna de la part du monarque des fruits, des grains, des coupes, des vases, des bassins d'or & d'argent, beaucoup d'éméraudes. Les Indiens par la maniere dont ils traitoient les Espagnols vouloient appaiser le soleil qu'ils croyoient irrité contre le Pérou. Tous les peuples des environs de Cascamalca les comblerent de présens, leur rendirent tous les services qui dépendoient d'eux, & leur marquerent un respect qui tenoit de l'adoration.

La réception que Fernand frere de Pizarre reçut de l'empereur répondit à ces avances. Ce prince l'embrassa, lui dit les choses les plus obligeantes, & le fit servir à table par des princeses de son sang. Il ne dissimula pas qu'il desiroit que les Espagnols sortissent de ses états; & pour tout regler, il promit d'aller voir le lendemain leur chef au palais de Cascamalca. L'entrevue sut acceptée, & l'envoyé se retira, charmé des richesses prodigieuses qu'il avoit vues dont il ne sit que trop la peinture aux Es-

pagnols.

Se prép

Se préparer au combat, sans laisser appercevoir le moindre appareil de guerre, sut la seule disposition que sit Pizarre pour recevoir l'empereur. Il mit sa cavalerie en bataille dans les jardins du palais où elle ne pouvoit être apperçue; son artillerie sut tournée vers la porte par où l'empereur devoit entrer, & l'infanterie étoit dans la cour. Atahualpa vint avec confiance au rendezis. Vingt mille hommes l'accompagnoient. Il it porté fur un trône d'or, & ce métal brildans les troupes. Il se tourna vers ses prinaux officiers, & leur dit, ces gens ci sont les voyés des Dieux, gardez-vous de les offenser.

Ils étoient assez près du palais de Pizarre, squ'un Jacobin nommé Vincent, le crucifix is une main, son bréviaire dans l'autre, pére jusqu'à l'empereur. Il arrête la marche de prince pour lui faire un long discours dans uel il lui expose la religion chrétienne, le sse d'embrasser ce culte, & lui propose de se mettre au roi d'Espagne à qui le Pape avoit iné le Pérou.

3 boom

wite

L'empereur qui l'avoit écouté avec beaucoup patience, lui répondit qu'il vouloit bien être ni du roi d'Espagne, mais non son tribue : qu'il falloit que le Pape fût un grand imille pour donner si libéralement ce qui n'étoit à lui; qu'il ne quittoit pas sa religion pour : autre; & que si les chrétiens adoroient un eu mort sur une croix, il adoroit le Soleil ne mourroit jamais. Il demande ensuite au ine où il avoit appris tout ce qu'il venoit de e de Dieu & de la Création. Dans ce livre, ondit Vincent, en présentant son bréviaire 'empereur. Atahualpa prend le livre, le rede de tous côtes, se met à rire; & jettant bréviaire : ce livre, dit-il, ne me dit rien out cela. Vincent se retourne vers les Espaols en leur criant de toutes ses forces, vennce mes amis, vengeance. Chrétiens voyez-vous me il méprise l'Evangile; il l'a jetté par terre; z moi ces chiens qui foulent aux pieds la loi de W.

Les Espagnols qui vraisemblablement avoient peine à retenir cette fureur, cette soif de sang que leur inspiroit la vue de l'or & des infideles, obéirent au Jacobin. Dans le même moment part une décharge de leur artillerie. Pizarre fait attaquer les Indiens par sa cavalerie divisée en petites troupes, & marche contre eux à la tête de son infanterie en lui ordonnant de tirer. Qu'on se souvienne de l'idée que les Péruviens avoient des Espagnols qu'ils regardoient comme des hommes envoyés du ciel, & qu'on juge de / l'impression que durent faire sur eux la vue de ces chevaux qui les écrasoient, le bruit & l'effet du canon & de la mousqueterie qui les terrassoient comme la foudre invisible. Ils prirent la fuite avec tant de précipitation qu'ils s'entasserent dans les rues de Cascamalca où les Espagnols en firent un carnage affreux. Pizarre s'avance vers le lieu où étoit l'empereur, fait tuer par son infanterie tout ce qui entoure-le trône, prend le prince par les cheveux, le jette à terre, le fait prisonnier & poursuit avec sa cavalerie les malheureux Péruviens le reste de la Journée. Une foule de princes de la race des Yncas, les ministres, la fleur de la noblesse, tout ce qui composoit la cour d'Atahualpa fut égorgé. On ne fit point de grace à la foule de Femmes, de vieillards, d'enfans qui étoient ve-Dus des environs pour voir leur prince & les Espagnols. Tant que ce carnage dura, frere Vincent ne cessa d'animer les soldats fatigués de Luer, les exhortant à se servir de la pointe & non du tranchant de leurs épées pour ne les pas briser, & pour faire des blessures plus profondes. Au retour de cette infâme boucherie, les

Espagnols passerent la nuit à s'enivrer, à danser, à

se livrer à tous les excès de la débauche.

Cependant Pizarre ne songea qu'à se défaire de son prisonnier. Frere Vincent disoit que c'étoit un Prince endurci qu'il falloit traiter comme Pharaon. Il y avoit à la suite du général Espagnol un Indien qui s'étoit converti à la soi catholique. Il s'appelloit Philippipillo. Il servoit d'interprete. On lui avoit livré la semme de l'empereur dont il eut l'insolence d'abuser, & on se servit de lui pour accuser ce prince d'avoir voulu soulever ses sujets contre les Espagnols. Sur cette déposition seule, Atahualpa sut condamné à mort. On osa lui faire son procès dans les sormes; & cette comédie atroce eut les suites horribles qu'elle devoit avoir.

Après cet assassinat juridique, Pizarre s'empara des villes principales de l'Empire. Cusco lui ouvrit ses portes, & lui offrit plus d'or qu'il n'y en avoit dans l'Europe entiere avant la découverte du nouveau monde. Elles furent le partage de deux cens Espagnols, qui possessimmentes de richesses immenses en cherchoient encore par une suite de cette sois de l'or qui s'augmente dans son ivresse même. Les temples & les maisons des particuliers surent également dépouillés d'une extrêmité du royaume à l'autre. Les Péruviens surent opprimés par-tout, & on leur ravissoit leurs semmes & leurs filles.

Les peuples poussés au désespoir se souleverent. Ils assiégerent à la fois Cusco & Lima mais ces malheureux ne purent tuer en different combats que six cens de leurs ennemis; & de nouveaux secours arrivant sans cesse à leurs tyrans ils surent désaits par-tout. En peu de tems le

Espagnols se trouverent dans le Pérou au nombre de trois mille arquebusiers, sans compter les piquiers, les arbalètriers, la cavalerie. Il fallut que les Péruviens subissent le joux, tel qu'il plût au vainqueur de l'imposer. Encore un moment de résistance, & peut-être ils étoient libres. Les conquérans avoient à terminer entr'eux des différens qui ne souffroient pas le partage de leurs sorces.

La premiere nouvelle des succès de Pizarre n'avoit pas été plutôt portée à Panama, qu'Almagro son associé principal étoit accouru avec de nouveaux avanturiers pour partager les trésors, les terres, l'administration du Pérou. Il y avoit dans cette prétention une justice que l'auteur de la découverte ne voulut point sentir. Dès-lors la jalousie & la haine s'emparerent de tous les cœurs. Il y eut deux chess, deux partis, deux armées, & bientôt, par un accommodement forcé, deux gouvernemens.

Du choc de ces factions devoient naturellement fortir des troubles d'un genre nouveau. Les guerres civiles prennent ordinairement leur source dans la tyrannie & dans l'anarchie. Un pouvoir illimité, & une liberté sans frein doivent avoir les mêmes suites. Le magistrat ne voit que des séditieux dans un peuple qui de son côté ne voit qu'un usurpateur. La raison est un instrument trop soible pour régler des prétentions si opposées. On remet la décision des droits à l'épée, & celui qui a les meilleures armes se trouve avoir la meilleure cause.

Quoique les intérêts qui divisoient les Espagnols dans le Pérou ne sussent pas de cette importance, ils se manisesterent par les mêmes éclats, par de plus grands encore. Almagro & fes partisans n'avoient passé la mer que pour avoir de l'or. Ils en avoient moins que leurs rivaux, & ils voulurent leur en arracher par le fer. Soit que Pizarre se crut nécessaire ailleurs, soit qu'il se sentit de la répugnance comme il le dit à combattre son ancien ami, il se déchargea sur son frere Fernand du soin de le vaincre. Ses espérances ne surent pas trompées. Almagro sut battu sur les bords de la Purima le 6 avril 1538 & fait prisonnier. Le vainqueur qui avoit des vengances particulieres exercer jugea que l'auteur des troubles ne devoit pas vivre. Il immola cette grande victime; & ce sut, disoit-il, à la tranquillité publique.

Les partisans d'Almagro dispersés par la mor de leur chef se conduisirent avec une prudence extrême. L'éloignement de Fernand qui étoit passé en Europe, ou pour demander des récompenses, ou pour justifier sa sévérité, selon les dispositions qu'il trouveroit, paroissoit avoir étouffé dans leur ame tout ressentiment. On ne les voyoit occupés que du foin de gagner la bienveillance du distributeur des graces. A la faveur de cette confiance qu'ils avoient eu le bonheur d'inspirer, ils vécurent sans inquiétude, fe rapprocherent insensiblement, & trouverent un point de réunion dans le fils d'un homme qu'ils n'avoient pas cessé un instant de pleurer. La mort de François Pizarre fut jurée d'une voix unanime.

Au jour marqué, c'étoit au mois de juin 1541, les conjurés traverserent en plein midi les rues de Lima. Ils avoient préféré la lumiere à l'obscurité de la nuit, pour en imposer à la multitude sur la justice de leurs projets, ou sur la

justesse de leurs mesures, & pour ôter jusqu'à l'idée de les faire avorter. Cette politique leur réuflit, personne ne s'émeut; & le conquérant de tant de vastes états est paisiblement massacré au milieu d'une ville qu'il a fondée, & dont tous les habitans sont ses créatures, ses serviteurs, ses parens, ses amis ou ses soldats. Ceux qu'on croit les plus disposés à venger son sang périssent après lui. La fureur s'étend. Tout ce qui ose se montrer dans les rues & dans les places est regardé comme ennemi & tombe sous le glaive. Bientôt les maisons & les temples sont pleins de carnage & ne présentent que des cadavres défigurés. L'avarice qui ne veut voir dans tous les riches que des partifans de l'ancien gouvernement, est encore plus furieuse que la haine, & la rend plus active, plus soupçonneuse, plus implacable. L'image d'une place emportée d'affaut par une nation barbaré ne donneroit qu'une foible idée du spectacle d'horreur qu'offrirent en ce moment des brigands qui reprenoient sur leurs complices le butin dont ceux-ci les avoient frustrés.

Les jours qui suivent ces jours de carnage éclairent des forfaits d'un autre genre. L'ame du jeune Almagro paroît faite pour la tyrannie. Tout ce qui a servi par crainte ou par intérêt l'ennemi de sa maison, est inhumainement proscrit. On dépose les anciens magistrats. Les troupes reçoivent de nouveaux chess. Les trésors du prince & la fortune de ceux qui ont péri ou qui sont absens deviennent la proie de l'usurpateur. Ses complices liés à son sort par les crimes dont ils se sont souilés, sont sorcés d'appuyer des entreprises qu'ils commencent à trouver excessives. Ceux d'entr'eux qui osent laisser per-



cer leur chagrin sont étouffés en secret ou périssent sur un échafaut. Dans la consusion où une révolution si peu attendue a plongé le Pérou, plusieurs provinces reçoivent les loix du monstre qui s'est fait proclamer gouverneur dans la capitale, & il va dans l'intérieur de l'empire achever de réduire ce qui résiste ou balance.

Une foule de brigands se joignent à lui dans sa marche. Son armée livrée à l'esprit de vengeance & de pillage ne respire que le carnage & la destruction. Tout plie devant elle. La guerre étoit finie si les talens militaires du général eussent égalé l'ardeur des troupes. Malheureusement pour Almagro il avoit perdu son guide Jean d'Herrada. Son inexpérience le fait tomber dans les pieges qui lui sont tendus par Pedro Alvarés qui s'est mis à la tête du partiopposé au nouveau tyran. Il perd à débrouiller des ruses le tems qu'il auroit dû employer à combattre. Dans ces circonstances un événement que personne n'avoit pu prévoir vient changer la face des affaires.

Le licencié Vaca de Castro, envoyé d'Europe pour juger les meurtriers du vieux Almagro, arrive au Pérou. Comme il devoit être chargé du gouvernement au cas que Pizarre ne fut plus, tous ceux qui n'étoient pas vendus au tyran s'empressernt de le reconnoître. L'incertitude & la jalousie qui les avoient tenus trop longtems épars, ne furent plus un obstacle à leur réunion. Castro aussi décidé que s'il eut vieilli sous le casque, ne sit pas languir leur impatience. Il les mena à l'ennemi. Les deux armées combattirent le seize septembre 1542, à Chapas avec une opiniâtreté inexprimable. La victoire après avoir long-tems balancé, se décida

#### philosophique & politique. 12

sur la fin du jour pour le parti le plus juste. Les plus coupables des rebelles qui craignoient de languir dans des honteux supplices, provoquoient les vainqueurs à les massacrer, criant en désespérés: c'est moi qui ai tué Pizarre. Leur chef

fait prisonnier périt sur un échafaut.

Pendant que ces scenes d'horreur se passoient en Amérique, on s'occupoit en Europe des moyens de les terminer. Il n'avoit été pris aucune mesure pour les prévenir. Abandonné jusqu'alors au hasard, le Pérou n'avoit été soumis qu'à l'audience de Panama, trop éloignée pour veiller au maintien de l'ordre, trop peu accréditée pour faire respecter ses décrets. Il sut sormé pour Lima un tribunal suprême qui devoit avoir le dépôt des loix, & une autorité sussiante pour arrêter le mal, pour faire le bien. Blasco Nunnezvela qui le présidoit comme viceroi, arriva en 1544 avec ses subalternes à sa destination, où il trouva tout dans une consusion horrible.

Il faut juger des révolutions que produisent les guerres civiles par la cause qui les fait naître. Lorsque l'horreur de la tyrannie, l'instinct de la liberté mettent à des hommes braves les armes à la main, si la faveur de leur cause leur donne la victoire, le calme qui succede à cette calamité passagere est l'époque du plus grand bonheur. Toutes les ames ont acquis de l'énergie & l'ont communiquée aux mœurs. Le petit nombre de citoyens qui a été le témoin & l'instrument de ces troubles, réunit plus de forces morales que les nations les plus nombreuses. L'homme juste est devenu le plus fort, & chacun est étonné de se trouver à la place que lui avoit marqué la nature. Mais lorsque les guerres

civiles ont une source impure; lorsque des esclaves fe battent pour le choix d'un tyran, des ambitieux pour opprimer, des brigands pour partager des dépouilles, la paix qui termine ces horreurs est à peine préférable à la guerre qui les enfanta. Des criminels prennent la place des juges qui les ont flétris & deviennent les oracles des loix qu'ils avoient outragées. On voit des hommes ruinés par leurs profusions & par leurs débauches infulter par un faste insolent les vertueux citoyens dont ils ont envahi le patrimoine. Il n'y a dans ce cahos que les passions qui soient écoutées. L'avidité veut s'enrichir sans travail, la vengeance s'exercer sans crainte, la licence écarter tout frein, l'inquiétude tout renverser. De l'ivresse, du carnage on passe à celle de la débauche. Le lit facré de l'innocence ou du mariage est souillé par le sang, l'adultere & le viol. La fureur brutale de la multitude se repaît dans la destruction & se plaît à anéantize r tout ce dont elle ne peut jouir. Ainsi périssen en quelques heures les monumens de plusieur. fiecles.

Si la lassitude, un épuisement entier, ou quelques heureux hasards suspendent ces cala mités, l'habitude du crime, des meurtres, des mépris des loix qui subsiste nécessairement après tant d'orages, est un levain toujours prêt à somenter. Les généraux qui n'ont plus de commandement, les soldats licenciés sans paye, le peuple avide de nouveauté dans l'espérance d'u meilleur sort : ces matieres & ces instrumens de trouble sont toujours sous la main du premient factieux qui saura les mettre en œuvre.

Telle étoit la disposition des esprits dans Le Pérou lorsque Nunnez s'y montra. Il fallo at changer. Il falloit adoucir des mœurs féroes, plier au joug des hommes qui avoient oujours vécu dans l'indépendance, réprimer une ridité infatiable, ramener à des principes d'énité l'injustice même, faire concourir au bien inéral ceux qui n'avoient connu que des intéts particuliers, rendre citoyens des avanturiers ni avoient oublié jusqu'au nom de leur patrie, ablir des propriétés où l'on n'avoit connu que, loi du plus fort, faire sortir l'ordre du sein désordre même, convertir en un mot des onstres en hommes.

Un si grand ouvrage auroit exigé un génie ofond, le talent de la conciliation, une parence inaltérable, des vues étendues, un carêtere flexible, cent qualités qui se trouvent rament réunies. Nunnez n'avoit aucun de ces rantages. La nature ne lui avoit donné que de droiture, de la fermeté, de l'ardeur; & il n'apit rien ajouté à ce qu'il avoit reçu de la nature, vec ces vertus qui étoient presque des défauts dans situation où onse trouvoit, il commença à remlir sa mission sans égard aux lieux, aux persones, aux circonstances.

Contre l'opinion de tous les gens sages qui vouient qu'on attendit de nouvelles instructions Europe, il publia les ordonnances qui porient que les terres dont les conquérans s'étoient mparés ne passeroient pas à leurs descendans, & ui faisoient décheoir de leurs possessions tous ceux ui avoient eu part aux troubles civils. Tous s Péruviens qui avoient été réduits en servinde par les moines, par les évêques, par les nembres du gouvernement surent déclarés lires. Ceux qui appartenoient à d'autres maîtres levoient voir tomber leurs sers à la mort de

leurs oppresseurs. On ne pouvoit plus les forcer à s'enterrer dans des mines, ni exiger d'eux aucun genre de travail sans les payer. Leur tribut étoit réglé. Les Espagnols qui voyageoient à pied étoient dépouillés du droit de prendre trois Indiens pour porter leur bagage, & ceux qui étoient à cheval du droit d'en prendre cinq. On déchargea les Caciques de l'obligation de fournir gratuitement au voyageur sa nourriture & celle de son cortege. D'autres établissemens tyranniques alloient subir la même proscription, & les peuples conquis se voyoient à la veille d'être mis sous la protection des loix qui modereroient du moins les rigueurs du droit de conquête, si elles n'en réparoient pas entierement l'injustice; mais il sembloit que le gouvernement Espagnol ne dut être malheureux que dans le bien qu'il tenteroit.

Un changement si peu attendu consterna ceux qui se voyoient arracher leur fortune, ceux qui perdoient l'espoir flatteur de transmettre la leur pra leur postérité. Ceux mêmes qui n'étoient par se temués par cet intérêt, accoutumés à ne voir dans les Indiens que des instrumens & des victimes de leur avarice, étoient consondus qu'on put avoir d'autres idées. De l'étonnement ils passerent à l'indignation, au murmure, à la sédition. Le e vice-roi sut dégradé, mis aux sers, rélégué dan sune isse déserte jusqu'à ce qu'on put le faire passerent Espagne.

dition difficile qui l'avoit conduit jusqu'à la reviere des Amazones & l'avoit occupé affez long-tems pour l'empêcher de jouer un rôle dans les révolutions qui s'étoient succédées si rapidemen L'anarchie qu'il trouva établie lui sit naître La

١

Þ

A

### philosophique & politique.

Pensée de se saisir de l'autorité. Son nom & scs forces ne permirent pas de le refuser; mais son Usurpation sut scellée de tant d'atrocités qu'on regretta Nunnez. Il fut tiré de son exil, & ne tarda pas à se voir assez de forces pour tenir la Campagne. Les troubles civils recommencerent. La fureur fut extrême dans les deux partis. Per-Ionne ne demandoit ni ne faisoit quartier. Les Indiens prirent part à cette guerre comme aux précédentes, les uns sous les étendarts du viceroi, les autres sous ceux de Gonzale. Quinze à vingt mille de ces malheureux répandus dans chaque armée traînoient l'artillerie, applanissoient les chemins, portoient le bagage & s'égorgeoient mutuellement. Ils avoient appris de leurs vainqueurs à être languinaires. Après des fuccès quelque tems variés, la fortune couronna da rebel-Lion sous les murs de Quito dans le mois de janvier de l'an 1545. Nunnez & la plupart des Tiens furent massacrés dans cette exécrable jourmée.

Tout étant ou paroissant sini, Pizarre repritle chemin de Lima. On y délibéra sur les cérémonies qu'on devoit faire à sa réception. Quelques officiers vouloient qu'on portât un dais sous
lequel il marcheroit à la maniere des rois. D'autres par une flatterie encore plus outrée prétendoient qu'il falloit abattre une partie des murs
de la ville & même quelques maisons comme
on le pratiquoit à Rome, lorsqu'un général obtenoit les honneurs du triomphe. Gonzale se
contenta d'entrer à cheval précédé par ses lieutenans qui marchoient à pied. Il avoit à ses
côtés quatre évêques. Les magistrats le suivoient.
On avoit jonché les rues de fleurs. L'air retentissoit du son des cloches & de divers instrumens

de musique. Ces hommages acheverent de tourner la tête d'un homme naturellement fier &

borné. Il parla & agit en despote.

Avec du jugement & l'apparence de la modération, il eut été possible à Gonzale de se rendre indépendant. Les principaux de son parti le desiroient. Le grand nombre auroit vu cet événement d'un œil indissérent, & les autres auroient été forcés d'y consentir. Une cruauté aveugle, une avidité insatiable, un orgueil sans bornes changerent ces dispositions. Ceux même dontles intérêts étoient le plus liés avec ceux du tyran,-

soupiroient après un libérateur.

Il arriva d'Europe. Ce fut le licencié Pedro de la Gasca. L'escadre & les provinces des montagnes se déclarerent d'abord pour un homme revêtu d'une autorité légitime pour les gouverner. Tous ceux qui vivoient cachés dans des déserts, des cavernes & des forêts sortirent de leurs asyles pour se joindre à lui. Gonzale, qui ne voyoit de ressource pour se soutenir que dans un grand succès, prit la route de Cusco dans la résolution de combattre. Il rencontra l'armé royale à quelques lieues de cette place, & i l'attaqua le 9 de juin 1548. Un de ses lieutenans le voyant abandonné dès la premiere charge par ses meilleurs soldats, lui conseilla de se précipiter dans les bataillons ennemis & d'y périe en romain. Ce foible chef de parti aima mieux se rendre & porter sa tête sur un échafaut. Carvajal plus capitaine & encore plus féroce que lui, fut écartelé. Ce furieux se vantoit en mourant d'avoir massacré de sa main quatorze cens Espagnols & vingt mille Indiens.

Telle fut la derniere scene d'une tragédie dont tous les actes avoient été sanglans. Le gou-

remement fut assez modéré pour ne pas contiuer les proscriptions; & le souvenir des maux corribles qu'on avoit sousserts, contint les Espasnols dans les bornes de la soumission. Ce qui estoit de commotion dans les esprits s'appaisantensiblement, comme l'agitation des vagues

près une longue & terrible tempête.

A l'égard des Péruviens, on prit les mesures es plus cruelles pour les mettre dans l'impossisilité de remuer. Tupac Amaru héritier de leur lernier roi, s'étoit refugié dans des montagnes ·loignées où il vivoit en paix. Il s'y vit si reserré par des troupes qu'on avoit envoyées contre ui, qu'il fut forcé deserendre. Le vice-roi Franzois de Tolede le fit accuser de plusieurs crimes qu'il n'avoit pas commis & pour lesquels on lui fit trancher la tête en 1771. Tous les autres descendans des Yncas eurent la même destinée. lous prétexte qu'ils avoient conspiré contre leurs vainqueurs. L'horreur de cet attentat excita une indignation fi universelle, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau monde, que Philippe II crut devoir le désavouer, mais la politique atroce de ce prince étoit si connue que personne n'ajouta foi à cette démonstration de justice & d'humanité.

Depuis cette époque odieuse, il n'y a eu qu'un léger soulevement dans le Pérou. Un Indien de la province de Xauxa qui se disoit du sang des Yncas sut proclamé roi en 1742. Ses compatriotes qui se flattoient de recouvrer bientôt leur digion, leurs loix, leurs terres & leur gloire, se rangerent en soule sous ses étendarts. Ils surent battus & dispersés après avoir fait d'assez grands progrès. Leurs prisonniers convinrent qu'on avoit employé trente ans à former ce complot: exeme

ple unique dans l'histoire, & qui peut être regardé comme la preuve la plus authentique de

la haine des Péruviens pour les Espagnols.

La source de cette aversion n'est que trop connue. L'empire du Pérou avant d'avoir été subjugué par les Espagnols, s'étendoit le long de la mer du sud depuis le golphe de Guayaquil jusqu'au Chili, & du côté de la terre n'étoit borné que par cette sameuse chaîne de montagnes qui comme une grande arrête sortie de la terre magellanique va se perdre dans le Mexique, pour unir, ce semble, les parties méridionales du continent de l'Amérique avec les septentrionales. Il étoit beaucoup plus long que large. Son terrein qui est très-irrégulier peut être divisé en trois se classes.

Les principales cordillieres forment la premiere. La cime de celle qu'on nomme cotolpasci est élevée au-dessus de la superficie de la mer de 3126 toises qui font un peu plus d'une lieue marine. C'est la plus grande hauteur connue sur la terre. Le sommet de ces montagnes quoique situées sous les tropiques, est toujours couvert de neiges & pourtant rempli de volcans. Leur pente est plus ou moins rapide, mais toujours d'une stérilité absolue dans la partie qui avoifine le dégré de la congélation. Au-dessous on trouve quelquesois des plantes médecinales, & plus bas assez constamment des joncs qui ne sont d'aucune utilité.

d'autres moins considérables qui occupent le milieu du Pérou. Leur sommet est communément froid, stérile, rempli de mines. Les valons qui les séparent sont couverts de nombreux troupeaux & semblent offrir à la culture les mois-

Tons les plus abondantes. On n'y éprouve guere Que deux mois d'hiver, & dans les plus grandes Chaleurs il suffit de passer du soleil à l'ombre pour 1e tenir sous une Zone tempérée. Cette alter 

√ Pative rapide de sensation n'est pas pourtant in-Variable dans un climat qui par la seule disposition du terrein change souvent d'une lieue à L'autre. Mais quel qu'il soit, on le trouve tou-Jours sain. Il n'y a point de maladie particuliere à ces contrées, & les nôtres ne s'y naturalisent guere. Cependant un vaisseau d'Europe y apporta en 1719 une épidémie qui coûta la vie à beaucoup d'Espagnols & de Métis & à plus de deux cens mille Indiens. Un présent plus funeste encore que ces peuples ont reçu en échange de leur or, c'est la petite vérole. Elle s'y manifesta pour la premiere fois en 1588 & n'a cessé depuis d'y faire par intervalles des ravages inexprimables.

On n'est pas moins exposé à cet horrible fléau Lur les côtes connues sous le nom de vallées. Leur température n'est pas la même qu'on trouve ailleurs dans une égale latitude. Elle est fort agréable; & quoique les quatre saisons de l'anmée y soient sensibles, il n'y en a aucune qui puisse passer pour incommode. L'hiver est la plus marquée. On en a cherché la cause dans les vents. du pole austral qui portent l'impression des neiges & des glaces d'où ils font partis. Ils ne la conservent en partie que parce qu'ils soufflent sous le voile d'un brouillard épais qui couvréalors. la terre. A la vérité ces vapeurs grossieres ne s'élevent régulierement que vers le midi, mais il est rare qu'elles se dissipent. Le ciel demeure communément assez couvert pour que si les rayons

du soleil se montrent, ils ne puissent que foible-

ment modérer le froid.

Quelle que soit la cause d'un hiver si constant sous la Zone Torride, il est certain que les vallées couvertes de monceaux de fable font absolument stériles dans un espace de plus de cent lieues, depuis Truxillo jusqu'à Lima. Le reste de la côte est moins sabloneux, mais il l'est encore trop pour être bien fertile. On n'y trouve des champs qu'on puisse appeller féconds que dans les terres arrosées par les eaux qui tombent des montagnes. L'utilité des ruisseaux & des rivieres s'étendoit autrefois plus loin; mais elle est réduite aux avantages d'une nature brute, depuis qu'on a laissé périr les canaux que les soins paternels des Yncas avoient creusés dans toutes les parties de leur empire qui en avoient besoin ou qui en étoient fusceptibles.

Les pluies pourroient contribuer à donner au sol la fertilité qui lui manque; mais on n'en. voit jamais dans le bas-Pérou. La physique a faitles plus grands efforts pour trouver la cause d'un phénomene si extraordinaire. Ne pourroiton pas l'attribuer au vent du sud-ouest qui regne la plus grande partie de l'année, & à la hauteur prodigieus des montagnes dont le sommet est toujours couvert de neiges? Le pays situé entre deux, continuellement refroidi d'un côté, continuellement échauffé de l'autre, conserve une température si égale, que les nuages qui s'élevent ne peuvent jamais se condenser au point de se résoudre en eaux formelles. Aussi les maisons, quoique bâties seulement de brique crue ou de terre mêlée avec un peu d'herbe, durentelles éternellement. Leur couverture est une simPle natte posée horisontalement avec un doigt cendre au-dessus pour absorber l'humidité du prouillard.

Les mêmes raisons qui empêchent qu'il ne pleue dans les vallées, en écartent sans doute aussi les rages. Ceux de leurs habitans, qui n'ont jamais oyagé dans les montagnes, ignorent ce que c'est que le tonnerre & les éclairs. Leur frayeur est gale à leur étonnement la premiere fois qu'ils sont emoins hors de leurs pays d'un spectacle si nou-

eaux pour eux.

Mais ils ont à craindre un phénomene bien plus dangereux & qui laisse à sa suite des traes bien plus prosondés dans l'imagination des 
commes que ne font la foudre & les ravages 
qui l'accompagnent. Les tremblemens de terre 
rares ailleurs qu'il passe des générations enieres sur la terre sans en voir un seul, sont si 
rdinaires dans les vallées du Pérou qu'on y a 
contracté l'habitude de les compter comme une 
fuite d'époques d'autant plus mémorables que 
leur fréquence n'en diminue pas la force. Il est peu 
d'endroits sur cette longue côte qui n'offrent des 
monumens épouvantables de ces affreuses secousses 
de la terre.

Le phénomene toujours irrégulier dans ses retours inopinés, s'annonce cependant par des avants - coureurs sensibles. Lorsqu'il doit être considérable, il est précedé d'un frémissement dans l'air dont le bruit est semblable à celui d'une grosse pluie qui tombe d'un nuage dissous & creve tout-à-coup. Ce bruit paroît l'effet d'une vibration de l'air qui s'agite & se trémousse en sens contraires. Les oiseaux volent alors par élancemens. Leur queue ni leurs aîles ne leur servent plus de rames ni de gouvernail pour na-

ger dans le fluide des cieux. Ils vont s'écraser contre les murs, les arbres, les rochers; soit que ce vertige de la nature leur cause des éblouissemens, ou que les vapeurs de la terre leur ôtent les forces & les facultés de maîtrifer leurs mouvemens.

A ce fracas des airs se joint le murmure de la terre dont les cavités & les antres sourds gémissent comme autant d'échos. Les chiens répondent à ce pressentiment d'un désordre général par des hurlemens extraordinaires. Les animaux s'arrêtent court, & par un instinct naturel écartent les jambes pour ne pas tomber. A ces indices les hommes fuyent de leurs maisons, laterreur peinte sur le visage, & courent chercherdans l'enceinte des places publiques ou dans lacampagne un asyle contre la chûte de leurs toits. Les cris des enfans, les lamentations des femmes, les tenebres subites d'une nuit inattendue: tout se réunit pour agrandir les maux trop réels. d'un fléau qui renverse tout, par les maux de l'imagination qui se trouble, se confond & perd dans la contemplation de ce désordre l'idée & le courage d'y remédier.

Cependant croiroit-on qu'une terre si peu stable sur ses fondemens fut depuis long-tems habitée, & que le Pérou fut même plus peuplé que le Mexique & son Empire d'une antiquité plus constatée. Au milieu de ces horreurs de la nature qui sembloient ne devoir faire que des tyrans ou des esclaves également féroces & farouches, il fut toujours régi par des princes qu'on ne peut s'empêcher de regarder comme des modeles de bonté. Ses loix étoient paternelles, & sa religion pleine d'humanité. Une institution très-sage ordonnoit qu'un jeune homme qui comettroit une faute seroit puni légérement, mais Tue son pere en seroit responsable. C'est ainsi que la bonne éducation veilloit à perpétuer les >onnes mœurs. L'oisiveté étoit punie comme la ource du crime & dès-lors le plus grand des rimes. Ceux que l'âge & les incommodités metcoient hors d'état de travailler, étoient nourris par le public, mais à la charge de préserver les terres ensemencées du dégât des oiseaux. Les Querres étoient rares, on n'en vit point de meur-Erieres, ni d'opiniâtres; & les armées les plus mombreuses ne passoient jamais cinquante mille hommes. Cette conduite qui ne se démentit dans aucune circonstance, doit faire présumer que les hommes s'étoient prodigieusement multipliés dans Le pays des Yncas. On en a d'ailleurs la démons-Eration.

Elle est sensible dans les ruines des temples, cles forteresses, des aquéducs, des chemins publics que les Péruviens avoient construits; dans les monumens qui attestent que ce peuple sage avoit couvert de ses nombreuses colonies toutes les provinces qu'il avoit conquises; dans ce nombre étonnant d'hommes employés au gouvernement & tirant de l'état sa subsistance. Il est évident que tant de leviers & de bras employés à mouvoir la machine supposent une population immense pour nourrir des productions de la terre une classe si nombreuse de ses habitans qui ne la cultivoient pas.

Par quelle fatalité le Pérou se trouve-t-il donc aujourd'hui plus désert que le Mexique? En remontant à l'origine des choses, on trouve que les destructeurs de la mer du sud, brigands sans naissance, sans éducation, & sans princicipes commirent d'abord plus d'atrocités que ceux

de la nouvelle Espagne. La métropole tarda davantage à donner un frein à leur férocité nourrie continuellement par les guerres civiles longues & cruelles qui suivirent la conquête. Il s'établit depuis un système suivi d'oppression dont il convient de suivre la marche, quelque hor-

reur qu'elle nous inspire.

Les Péruviens furent d'abord dépouillés de leurs possessions comme l'avoient été les Mexicains. On leur laissa seulement en commun une partie des terres qui du tems des Yncas étoient consacrées aux besoins publics. Elles ont été diminuées successivement par les usurpations des gens puissans & sur-tout des moines. Les productions de celles qui leur restent pour l'entretien des infirmes, des vieillards, des veuves & des orphelins ne sont pas plus respectées. Elles passent la plupart dans les greniers de leurs

oppresseurs.

La liberté des Indiens eut la même destinée que leurs propriétés. Ceux qui furent esclaves du gouvernement & qu'on employa aux travaux inséparables des nouveaux établissemens. furent mal nourris, mal vêtus. Lorsqu'on n'eut plus d'occupation à leur donner, ils furent accordés aux particuliers dont les fiefs manquoient de cultivateurs. A la vérité ils ne devoient à ces nouveaux maîtres qu'un service de six mois après lequel ils pouvoient retourner à leurs cabanes, mais l'avarice trouva bientôt des moyens, pour rendre perpétuelle une servitude passagere. Le traitement règlé pour ces malheureux étoit insuffisant. On les tenta par des avances que leur besoin leur fit accepter. Dès-lors ils se trouverent la plupart engagés pour leur vie, parce qu'ils n'avoient droit de se retirer qu'après avoir

Pavé les dettes qu'ils avoient contractées, ce Que leur pauvreté les mettoit hors d'état de faire. La tyrannie fut poussée plus loin contre ces lortes de débiteurs infolvables qui avoient une Famille. On les mit en prison. Pour les en tirer, leurs femmes, leurs enfans se firent leur Caution & ce furent autant de nouveaux esclas. C'est ainsi que le joug sut perpétué. L'uni-Tue considération qui auroit pu servir de frein cette barbarie, c'est que pendant qu'on avoit es Indiens, on n'en pouvoit pas avoir d'aures; mais c'étoit toujours un grand avantage de Conserver des hommes qu'on avoit formé selon es besoins, les manufacturiers sur-tout qu'il eût Lté toujours difficile, souvent impossible de rem-Dlacer.

Tandis que les Péruviens de la couronne tom-Doient la plupart dans la servitude de la manière que nous venons de dire, ceux qui avoient été Eduits en commande au tems de la conquête €toient encore plus malheureux. Quoique le maître du département où ils étoient fixés ne fut en droit d'exiger d'eux qu'un tribut qu'il partaseoit avec le fisc, il s'arrogeoit tout leur travail. La tyrannie fut poussée si loin qu'elle réveilla le gouvernement. Il a successivement supprimé Toutes ces autorités particulieres, & il n'en reszoit plus en 1750. Cependant les Indiens que ce nouvel arrangement sembloit rendre libres. n'ont fait que changer de fers. On les a deszinés à remplir le vuide des Mitayos ou Indiens Toyaux qui ont péri au service de ceux auxquels on les accordoit, & leur fort devient tous les jours le même.

Indépendamment de cette oppression méthodique & autorisée qui porte sur toute la nation

il y a mille cruautés de détail dont l'humanitén'est pas moins révoltée. Il est défendu formellement par la loi de forcer les Péruviens à travailler aux mines souterreines, & il n'y a point de mineur qui avec du crédit ou des sacrifices d'argent ne puisse les y réduire. Ces malheureux sont condamnés à payer cinq piastres de capitation depuis dix - huit jusqu'à cinquante ans dan \_ la plus grande partie du Pérou : les fermiers exi gent ce tribut énorme au-delà du terme fixé l'exigent même deux fois dans un an lorsque 📕 quittance à été égarée. Tout propriétaire de terqui a fait périr un Indien en l'excédant de travail ou en le laissant manquer du nécessaire en doit perdre un de son privilege; & il n= a pas peut-être deux exemples de cette légé punition pour un crime qui se renouvelle to to les jours. On doit prendre tous les habitans d'un village à tour de rôle pour remplir les obligations imposées à la communauté : cette de se tination n'est jamais remplie que par ceux qui sont hors d'état de se rédimer de la vexation. Lorsqu'un Espagnol a cédé une portion de terré à un Péruvien pour le fixer dans son domaine, il n'est en droit de l'en dépouiller qu'après qu'un arrêt a déclaré les clauses du contrat violées: le plus fort méprise ces formalités & rentre dans sa possession aussi-tôt que son intérêt ou ses caprices le demandent. Les voyageurs qui ne devroient rien prendre que de gré à gré, s'emparent audacieusement de tout ce qu'ils trouvent dans les cabanes. Ce pillage continuel empêche les Indiens de rien avoir, non pas même des vivres. Ils ne sement de mays que ce qu'il leur en faut & le cachent dans des cavernes avec un soin extrême. Les chefs de famille ont seuls

icur icoil philosophique & politique. 14

les secrets de ce dépôt, & vont tous les huit jours y chercher des provisions pour la semaine. Les Corregidors enfin se sont la plupart approprié le droit exclusif de vendre aux Indiens de leur département les marchandises d'Europe : ou ils les seur font payer trop cher, ou ils les forcent

en acheter dont ils n'ont pas besoin.

THE CO.

Si la cour de Madrid a prétendu prévenir ces excès & mille autres aussi crians, en donnant aux Péruviens un protecteur Espagnol obligé de les défendre, & un Cacique du pays chargé de suivre leurs affaires, elle s'est trompée. Le protecteur reçoit annuellement de chacun d'eux en général une réale, & le Cacique une demi réale dans sa jurisdiction particuliere, & voilà tout. L'un les vend à qui veut les acheter & l'autre est trop avili pour pouvoir s'opposer à cette oppression.

La religion n'a pas plus de force que les loix, en a moins encore. Les curés sont les plus grands ennemis des Péruviens. Ils les font travailler sans les payer, sans les récompenser de leurs peines, & les accablent de coups pour les sujets les plus légers. Quand quelqu'un de ces malheureux manque au catéchisme, ou même s'il y arrive tard, il en est sur le champ puni; & les coups. de bâton sont la correction paternelle qu'infligent ces patteurs. On n'oie les aborder lans quelques présens. Ils ont laissé à leurs paroissiens celles de leurs anciennes superstitions qui sont utiles à l'église, comme la coutume de porter beaucoup de vivres sur le tombeau des morts. Les curés fixent un prix arbitraire à leurs cérémonies; & ils ont toujours quelques inventions pieuses qui leur donnent occasion d'exiger de nouveaux droits. Les quêtes des moines sont de véritables exécutions militaires, un brigandage autorisé presque toujours accompagné de violences.— Cette conduite ne pouvoit pas manquer de rendre notre culte odieux aux Indiens. Ces peuples vont à l'église comme à la corvée, en détestant les barbares étrangers qui entassent les jougs & les fardeaux sur leurs corps & sur leurs ames.

. Ils ont généralement conservé la religion de leurs ancêtres; & dans les grandes villes même où ils sont sous les yeux de leurs tyrans, ils ont des jours solemnels où ils prennent leurs anciens habillemens, où ils portent dans les rues les images du foleil & de la lune. Quelques-uns d'entre eux représentent une tragédie dont le sujet est la mort d'Athualpa. L'auditoire qui commence par fondre en larmes, entre ensuite dans une espece de fureur. Il est rare que dans ces fêtes il n'y ait quelque Espagnol de tué. Peutêtre un jour cette tragédie finira-t-elle par le massacre de toute la race des meurtriers d'Athualpa; & les prêtres qui le sacrifierent seront à leur tour les victimes de tout le sang qu'ils ont fait verser sur l'autel d'un dieu de paix, ou plutôt de l'avarice & de l'ambition.

Les Péruviens sont d'ailleurs un exemple de ce prosond abrutissement où la tyrannie peut plonger les hommes. Ils sont tombés dans une indissérence stupide & universelle. En que pourroit aimer un peuple dont la religion élevoit l'ame & à qui l'esclavage le plus avilissant a ôté tout sentiment de grandeur & de gloire? Les richesses que leur pays leur a données ne les tentent point; le luxe où la nature les invite, n'a point d'attrait pour eux. C'est la même insensibilité pour les honneurs. Ils sont comme l'on veut & sans chagrin ni présérence, Caciques

Misages, l'objet de la confidération ou de la rifée publique. Ils ont perdu tous les ressorts cle l'ame. Celui même de la crainte est sous vent sans esset par le peu d'attachement qu'ils cont à la vie. Ils s'enivrent, ils dansent : voilà tous leurs plaisirs quand ils peuvent y oublier leurs malheurs. La paresse est leur état d'habitude. Une forte récompense ne peut obtenir d'eux la plus légere fatigue. Je n'ai pas faim, disent-ils, sans rien faire à qui veut les payer pour travailler.

: C'est la condition de prosque tous les peuples qui n'ont pas de propriété. Dans les pays Chauds où l'on vit à peu de frais, où la terre conne beaucoup & demande peu, quiconque ne peut que vivre sans posseder, se repose & men-≪lie; on ne travaille ni pour le lendemain, ni mour une postérité. Le vice général des mauvais cuvernemens : & ils le sont presque tous, est clans le code de législation sur la propriété. Ou n'en faut point du tout, ou il faut le plus grand equilibre dans cette balance fociale. Mais de toutes les sociétés, la plus destructive & la moins durable est celle d'une nation composée Le propriétaires oilifs & d'esclaves pauvres & Turcharges. Cean est, bientôt qu'une fainéantile ménérale : cruautés, gibets & toruntes d'une part : Laines, poisons & soulevemens de l'autre, ruine & destruction des deux; dépérissement & diffo-**Eu**tion de la société.

Celle du Pérou fut réduite à un rel état de dépopulation, qu'il fallût y suppléer par l'achat d'une race étrangère; mais ce supplément imaginé par le rassinement de la barbarie Européenne est encore trop cher pour avoir été de quelque soulagement à l'inhumanité qui Pemploye dans Tome III.

le pays des Yncas. Elle n'en retire pas tout le profit qu'elle s'en proposoit. Le gouvernement y a su mettre obstacle par les monopoles & les taxes qu'il imposa de tout tems sur les vices comme sur les vertus, sur l'industrie & la paresse, sur les bons & les mauvais projets, sur le droit d'exercer des vexations & la permission. de s'y soustraire, sur la faculté de pouvoir faire exécuter les loix & le privilege de les enfreindre ou les éluder. Indépendamment des droits excessifs mis sur l'introduction des negres dans le Pérou, il a fallu les recevoir d'un privilege exclusif, d'une main étrangere; les faire arriver à travers des mers immentes, des climats malsains; soutenir la dépense de plusieurs débarquemens & embarquemens. La nécessité plus forte que les obfracles a cependant plus multiplié cette espece d'hommes au Pérou qu'au Mexique : les Espagnols s'y trouvent aussi en bien plus grand nombre, & voici pourquoi.

Au tems des premieres conquêtes, lorsque les émigrations étoient les plus fréquentes, le pays des Ynças avoit une plus grande reputation de richesse que la nouvelle Espagne, & il en vint en effet pendant long-tems plus de trésors. La passion de les partager devoit y attirer & y attira réellement un plus grand nombre de Castillans. Quoiqu'ils y fussent tous ou presque tous passés avec l'espoir de venir jouir dans leur patrie de la fortune qu'ils y auroient faite, ils se fixerent la plupart dans la colonie. Ils furent déterminés à ce parti par la douceur du climat par la falubrité de l'air, par la bonté des denrées, avantages que le Mexique n'offroit pas également. Il n'opposoit pas non plus les mêmes difficultés au retour, & ne permettoit pas

## philosophique & politique.

'espérer une aussi grande indépendance qu'en ays infiniment plus éloigné de la métropole.

Cusco attira d'abord les conquérans en foule. s trouverent une ville immense située à cent r lieues de la mer dans un terrein fort inégal fur le penchant de plusieurs colines dont le isinage n'offroit pas d'emplacement plus comde. Cette capitale auffi ancienne que l'Eme n'avoit été d'abord qu'un amas de cabanes les qu'on les trouve par-tout parmi les fauvas; mais elle s'étoit étendue & embellie avec le ns : aux palissades avoient succédé des murs terre qui avoient été remplacés par des maiaux plus solides. Les Péruviens ne s'aviseat jamais, à la vérité, de faire cuire des bries ni des tuiles, quoiqu'ils en eussent la mare sous leur main; mais ils exécuterent des oses moins commodes & plus difficiles. Le ectacle des torrens qu'ils voyoient se creuser lit dans les rochers, leur donna vraisemblaement l'idée de se passer de fer pour tailler pierres les plus dures. Avec des haches de illou & un frottement opiniatre, ils parvinnt à les bien équarrir, à les rendre paralle-, de même hauteur, & à les joindre parfaiment sans aucune apparence de ciment. Mais cailioux tranchans n'avoient pas autant de ise &c d'activité sur le bois que sur la pierre: es mêmes hommes qui travailloient le granit. ii foroient l'émeraude ne furent jamais assemer une charpente par des mortailes, des tens & des chevilles. Elle ne tenoit aux muilles que par des liens de jonc. Les bâtimens ; plus remarquables n'avoient qu'un couvert paille soutenu par des mâts, comme les teni de nos armées. Ils n'avoient jamais qu'un

étage; ils ne prenoient du jour que par la porte \_\_\_\_\_\_ &t on n'y voyoit point cette suite de pieces qui forment nos appartemens. Ce n'étoient que de \_\_\_\_\_\_ chambres détachées &t séparées les unes des au \_\_\_\_\_ tres sans communication.

La magnificence de ce qu'on appelloit les palais du fouverain, des princes de son sang des grands de son empire, consistoit dans l'abondance de métaux prodigués pour leur ornement. On distinguoit sur-tout le temple du soleil dont les murailles étoient incrustées ou lambriffées d'or & d'argent, ornées de diverses sigures & chargées des idoles de tous les peuples que les Yncas avoient éclairés et foumis. Des moines libertins & fainéans ont prostitué ces riches métaux à d'autres superstitions : remplacé les préjugés utiles du climat par des préjugés destructeurs; des erreurs naturelles & analogues au génie des habitans paredes dogmes étrangers, absurdes ; ennemis de l'espriz humain & contraires à toute société. Par une suite de cette fatalité qui bouleverse l'univers, les mers, la terre, les empires, les nations, & jette successivement autour du globe la lumiere des arts & les ténebres de l'ignorance, transplante les hommes & les opinions comme les vents & les courans pouffent les poissons & les herbes marines sur les côtes, des moines bizarrement sastueux, énervés à la fois de paresse & de volupré dorment infolemment fur les cendres des vertueux. Yncas, au milieu d'un empire autrefois fortuné fous ces légiflateurs. Cette profanation n'empêche pas que les Péruviens qui détestent en général le séjour des villes parce qu'elles sont habitées par des Espagnols, ne se fixent volontiers à Cusco. Ils aiment encore à voir le lieu

Espectable d'où partoient les saintes loix qu' Endoient heureux leurs ancêtres. Ce souvenir deur inspire de la fierté, & on les trouve moins brutis fur ce théâtre célébre que dans le reste de

Empire.

Au nord de la place étoit une forteresse dont æes ruines causent encore de l'étonnement. On ne comprend pas comment, sans outils de fer & sans machine, les Péruviens avoient pu tirer de si grandes pierres de la carriere, les transporter ≪lans les lieux où elles avoient été employées, & Bes faire arriver à une si grande élevation. Les ouvrages intérieurs de cette superbe citadelle sont presqu'entierement détruits; mais ses dehors très-Dien conservés feront regretter dans tous les tems qu'un peuple capable de si grandes choses ait été

**≪xtermin**é.

A quatre lieues de cette forteresse est une val-Eéc délicieuse où les Yncas & les grands de 2'Empire avoient leurs maisons de campagne. Leurs débris ne permettent pas de douter qu'elles n'oussent de l'étendue & de l'agrement. On y voyoit des bains dont les cuves & les tuyaux étoient d'or ou d'argent; des jardins remplis d'arbres avec des fleurs d'argent & des fruits d'or, où l'œil trompé prenoit l'art pour la nature; des champs de mays dont les tiges étoient d'argent & les épis d'or. Si l'imagination n'ajoute rien à la vérité, quelle multitude d'arts & d'inventions le génie des Péruviens avoit créé, avant d'élever les plus riches métaux de la terre à ce dégré de souplesse & de fécondité pour l'imitation le Ce séjour enchanté conserve si bien sa reputation, que les plus riches habitans de Cusco croyent qu'il manque quelque chose à leur bonheur, lorsqu'ils ne peuvent pas s'y procurer

quelque portion de terre: Les malades y vont ordinairement chercher la santé, & il est rare qu'ils

ne l'y trouvent.

Comme ce n'étoit pas le soin de leur conservation qui occupoit les Espagnols dans les premiers tems, ils n'eurent pas plutôt pillé les richesses immenses accumulées à Cusco depuis quatre fiecles, qu'ils partirent en grand nombre en 1734 sous les ordres de Sébastien de Belalcazar pour la ruine de Quito. Les autres villes de l'Empire furent parcourues avec le même esprit de ravage; & par-tout les citoyens & les temples fu-

rent dépouillés.

Ceux des conquérans qui ne se fixerent pas dans les établissemens qu'ils trouvoient formes, bâtirent des villes sur les côtes. Il n'y en avoit point. La stérilité du sol n'avoit pas permis aux Péruviens de s'y multiplier beaucoup; & ils n'avoient pas été invités à y venir du fond des terres, parce qu'ils naviguoient fort peu. Paita, Truxillo, Callao, Pisco, Arica furent les rades que les Espagnols jugerent les plus convènables pour les communications qu'ils vouloient avoir entr'eux & avec la métropole. Ces nouvelles cités prospererent en raison de leur position.

· Celles qu'on éleva depuis dans l'intérieur du pays ne furent point placées dans les contrées qui offroient un terroir fertile, des moissons abondantes, des pâturages excellens i un climat doux & sain, toutes les commodités de la vié. Ces lieux si bien cultivés jusqu'alors par des peuples nombreux & florissans n'attirerent pas un seul regard. Bientôt ils ne présenterent que le tableau déplorable d'un désert affreux, & cette confusion plus triste & plus hideuse que ne del'étre l'aspect sauvage de la terre avant l'origine des sociétés. Le voyageur conduit par le hazard ou la curiosité dans ces plaines déso-lées, douta d'abord d'une ancienne prospérité que tant de ruines attestoient à ses yeux. Son cœur se resussité à l'idée des crimes & des hormeurs dont il voyoit les traces dans les restes de la dévastation; mais il ne put s'empêcher d'en abhorrer les barbares & sanguinaires auteurs, en songeant que ce n'étoit pas même aux cruelles illusions de la gloire, au fanatisme des conquêtes, mais à la stupide & vile cupidité de l'argent qu'on avoit sacrisse tant de richesses plus réelles, une si grande population.

Cette soif insatiable de l'or sans égard aux subsistances, à la sûreté, à la politique, décida seule de l'emplacement des établissement nouveaux. Quelques-uns se sont soutenus. Plusieurs sont tombés; il s'en est formé d'autres. Tous ont suivi la découverte, la progression, la décadence; pour tout dire le sort des mines aux-

quels ils étoient subordonnés.

On s'égara moins dans les moyens de se procurer des vivres. Les naturels du pays n'avoient guere vécu jusqu'alors que de mays, de fruits & de légumes où il n'entroit d'autre assaisonnement que du sel & du piment. Leurs liqueurs composées de différentes racines étoient plus variées. La chicha étoit la plus commune. C'est du mays trempé dans l'eau & retiré du vase lorsqu'il commence à pousser son germe. On le fait sécher au soleil, puis un peu rôtir, & ensin moudre. La farine bien pétrie est mise avec de l'eau dans de grandes cruches. La fermentation ne se fait pas attendre plus de deux ou trois jours, & ne doit pas durer plus long-tems. Le grand inconvénient de cette boisson qui prise avec peu de modération enivre sûrement, est de ne pouvoir pas se conserver plus de huit jours sans s'aigrir. Son goût est agréable, & ressemble assez à celui du cidre. Elle est rafraîchissante, elle est nourrissante, elle est appéritive. On lui attribue l'avantage qu'ont les Indiens de n'être jamais sujets à des suppressions d'urine.

Les conquérans ne s'accommoderent ni des boilsons, ni de la nourriture du peuple vaincu. Ils firent venir de l'ancien monde des ceps de vigne qui se multiplierent bientôt assez dans les sables de la côte à Ica, à Pisco, à Nasca, à Moquequa, à Truxillo pour fournir les vins & les eaux-de-vie nécessaires à la colonie. Les oliviers réussirent encore mieux. & donnerent une grande abondance d'huiles fort supérieures à celles de la métropole. Les autres fruits furent transplantés avec le même succès. Le sucre réussit en particulier si bien qu'il n'y en a point dans l'univers qu'on puisse comparer à celui qui croît dans ces lieux où il ne pleut jamais. L'intérieur du pays cultiva le froment & l'orge; & on vit bientôt au pied des montagnes tous nos quadrupedes naturalises.

C'étoit un grand pas de fait, mais il en reftoit un plus grand à faire. Après avoir pourvu
à une subsistance meilleure & plus variée, les
Espagnols voulurent avoit un habillement pluscommode & plus agréable que celui des Péruviens. C'étoit pourtant le peuple de l'Amérique
le mieux vêtu. Il devoit cette supériorité à l'avantage qu'il avoit d'avoir seul des animaux domestiques qui lui servoient à cet usage, le Lama
& le Paco. Le Lama est un animal haut de quatre pieds & long de cinq ou six; mais le cou

Por Break

seul occupe la moitié de cette longueur. Il a la tête bien faite, avec de grands yeux, un museau allongé, & les levres épaisses. Sa bouche n'a point de dents incifives à la machoire supérieure. Il a les pieds fourchus comme le bœuf. mais aidés d'un éperon en arrière qui lui sert à s'accrocher dans les endroits escarpés où il anne à grimper. Une laine courte sur le dos mais longue sur les flancs & sous le ventre fait Partie de son utilité. Le mâle a cela de singulier, que par la conformation & la position de on membre, il pisse en arriere. Quoique trèsalcif, il s'accouple avec peine. Envain la femelle qui se prosterne pour le recevoir l'invite mar ses soupirs; ils sont quelquesois un jour en-Tier à gémir, à gronder, sans pouvoir jouir, si I homme ne les aide à remplir le vœu de la mature. Ainsi plusieurs de nos animaux domesriques enchaînes, domptés, forcés, & contraints dans les mouvemens & les fenfations les plus libres, perdent en de vains efforts dans des éta-Toles les germes de leur reproduction, quand on ne supplée pas par les soins & les secours d'une attention économique à la merté qu'on leur a ôtée. Les femelles du lama n'ont que deux mamelles, jamais plus de deux petits & communément un seul qui suit la mere en naissant: Son accroissement est prompt & sa vie assez courte. A trois ans il se reproduit, conserve sa vigueur jusqu'à douze, puis dépérit jusqu'à quinze, usé par le travail.

On employe les lamas comme les mulets à transporter sur le dos desticharges qui vont depuis le poids de cent cinquante livres jusqu'à deux cens cinquante. Ils marchent lentement, d'un pas grave & ferme, mais assuré; faisant

quatre ou cinq lieues par jour dans des pays impraticables pour les autres animaux, descendant des ravines & gravissant des rochers où les hommes ne peuvent les suivre. Après quatre ou cinq jours de marche, ils prennent d'eux mê-

mes un repos de vingt-quatre heures.

La nature les a faits pour les hommes du climat où ils naissent; doux & slegmatiques, mefurés & prudens comme les Amériquains. Pour s'arrêter, ils plient les genoux & baissent le corps avec la précaution de ne pas déranger leur charge. Au coup de sifflet de leur conducteur, ils se relevent avec la même attention & marchent. Ils broutent en chemin l'herbe qu'ils rencontrent, & ruminent la nuit; même en dormant appuyés fur la poitrine & les pieds repliés sous le ventre. Le jeune ni le travail ne les rebutent point. tandis qu'ils ont des forces; mais quand ils sont excédés ou qu'ils succombent sous le faix, il est inutile de les harceler & de les frapper : ils s'obstinent jusqu'à se tuer en frappant la tête à droite & à gauche contre la terre. Jamais ils ne se défendent des pieds ni des dents; & dans la fureur de l'indignation, ils se contentent de cracher à la face de ceux qui les insultent une espece de falive que la colere rend âcre & mordicante au point de faire des empoules sur la peau.

Le paco est au lama, ce que l'âne est au cheval, une espece succursale, plus petite avec des jambes plus courtes, un musse plus ramasse; mais du même naturel, des mêmes mœurs, du même temperament que le lama; fait comme lui à porter des fardeaux, mais plus obstiné dans ses caprices peut-être parce qu'il est plus

foible.

Les lamas & les pacos font d'autant plus utiles à l'homme que leur service ne lui coûte rien. Leur fourrure épaise leur tient lieu de bât, le peu d'herbe qu'ils trouvent en marchant suffit à les mourrir & leur fournit une salive abondante &

Fraîche qui les dispense de boire.

Parmi les lamas il y en a d'une espece sauvage qu'on nomme guanacos, plus forts, plus vifs ve plus légers que les lamas domestiques, courant verts d'une laine courte & de couleur fauve. Quoique libres, ils aiment à se rassembler en troupe quelquefois de deux ou trois cens. S'ils voyent am homme, ils le regardent d'abord d'un air plus étonné que curieux. Ensuite soufflant des narimes & hennissant, ils courent tous ensemble au Immet des montagnes. Ces animaux cherchent le nord, voyagent dans les places, séjournent un peu au-dessus des neiges, craignant la cha-Leur des terres basses; vigoureux & nombreux dans les Sierras qui sont les hauteurs des cordillieres; chétifs & rares dans les landes qui sont au bas des montagnes. Quand on en fait la chasse pour avoir leur toison, s'ils gagnent leurs rochers, les chasseurs ni les chiens ne peuvent les atteindre.

Les vigognes espece sauvage de pacos aiment encore plus la hauteur des montagnes, la neige, & la glace. Elles ont une laine plus longue, plus toussue & beaucoup plus fine que celle des guanacos. Elle est d'une couleur de rose seche & tellement fixée par la nature qu'elle ne peut s'altérer dans les mains qui mettent la laine en œuvre. Elles sont si timides que leur frayeur même les livre au chasseur. Des hommes les entourent & les poussent dans des désilés à l'issue

desquels on a suspendu des morceaux de drap ou de linge sur des cordes élevées de trois à quatre pieds. Ces lambeaux agités par le vent leur sont tant de peur qu'elles restent attroupées & serrées l'une contre l'autre, se laissant tuer plutôt que de s'ensuir. Mais s'il se trouve parmi les vigognes quelque guanaco qui plus hardi saute par-dessus les cordes, elles le suivent & s'échap-

pent.

Tous ces animaux appartiennent tellement à l'Amérique méridionale & sur-tout aux plus hautes cordillieres, qu'on n'en voit jamais du côté du Mexique où ces montagnes s'abaissent considérablement. On a tenté de les naturaliser en Europe; mais ils y ont tous péri. Les Espagnols; ians penier que ces animaux au Pérou même cherchoient le froid, les ont transportés dans les plaines brûlantes de l'Andalousie. Ces especes auroient peut-être réussi au pied des Alpes ou des Pyrenées. Cette conjecture de Monfieur de Buffon à qui nous devons tant de confidé. rations utiles & profondes sur les animaux, est digne de l'attention des hommes d'état que la philosophie doit éclairer dans toutes leurs démarches.

La chair des lamas est bonne à manger quand ils sont jeunes. La peau des vieux sert aux Indiens de chaussure, aux Espagnols pour des harnais. Les guanacos peuvent aussi se manger; mais les vigognes ne sont recherchées que pour leur toison et pour les bézoards qu'elles produisent.

En général la laine des lams, des pacos, des guanacos, des vigognes étoit utilement employée par les Péruviens avant la conquête. Cosco en fabriquoit pour l'usage de la cour des

Les arbres affez bien imités. Elle servoit ailleurs à l'aire de mantes qui couvroient tout le corps par les flus une chemise de coton. On les retroussoit pour avoir les bras libres. Les grands les attachoient avec des agraphes d'or & d'argent; leurs semmes avec des épingles de ces mêmes métaux ornées d'éméraudes, & le peuple avec des épines. Les mantes des gens considérables dans les pays chauds étoient de toile de coton assez sine & meinte de plusieurs couleurs. Les gens du commun sous le même climat n'avoient pour tout vêment qu'une ceinture tissue de silemens d'écorce d'arbre qui couvroient dans les hommes & dans les femmes ce que la pudeur désend de mon-

Après la conquête, on obliges tous les Indiens a s'habiller. Comme l'oppression sous laquelle als gémissoient ne leur permettoit pas de suivre Jeur ancienne industrie, ils eurent recours à des mauvais draps d'Europe qu'on leur faisoit payer fort cher. Lorsque l'or & l'argent qui avoient échappé à la rapacité des conquérans eurent été. épuisés, on pensa à rétablir les manufactures nationales. Elles furent interdites quelque tems après à cause du vuide qu'elles occasionnoient dans les exportations de la métropole. L'impoffibilité où se trouverent les Péruviens d'acheter des étoffes étrangères & de payer leur tribut. fit confentir au bout de dix ans à leur renouvellement. Elles n'ont pas discontinué depuis, & se font persectionnées autant qu'une tyrannie continuelle a pu le permettre.

On fabrique à Cusco & sur sont territoire avec de la laine de vigogne des bas, des mouchoirs de poche, des écharpes pour couvrir le cou & l'estomac dans les pays froids. Ces ouvrages seroient plus multipliés si l'esprit de destruction n'avoit pas porté sur les animaux comme sur les hommes. La même laine mêlée avec la laine extrêmement dégénérée de l'Europe sert à faire des tapis & d'assez beaux draps. Les matieres insérieures sont employées en couvertures de cheval qui servent souvent de lit aux voyageurs. On en fait ailleurs des serges, des dro-

guets, toutes sortes de draps grossiers.

Cependant les grandes manufactures sont dans la province de Quito. On y fabrique une quantité prodigieuse de chapeaux, de draps communs, d'étamines & de bayettes. Elle a dû cet avantage à la perte de ses mines que leur médiocrité a fait abandonner, & au bas prix de ses denrées qui sont d'une abondance extrême. Indépendamment de sa consommation, son industrie lui produisoit autresois annuellement un million de piastres. Avec ce secours elle payoit les vins, les eaux-de-vie, les huiles qu'il ne lui a jamais été permis de cultiver; le poisfon sec & salé qui lui venoit des côtes; le savon qui se fait à Truxillo avec la graisse des chevres qui s'y font extrêmement multipliées ; le fer nécessaire à son agriculture; tous les objets de suxe que lui fournissoit l'ancien monde. Ce commerce est diminué de plus de la moitié. Dans tous les tems on avoit eu l'ambition de s'habiller de draps d'Europe connus dans toute l'Amérique sous le nom de draps de Castille. Cette fantaisse est devenue plus générale depuis que les vaisseaux de registre ont remplacé les gallions. La facilité d'avoir continuellement de ces étoffes. & de les avoir à meilleur marché. a fait tomber celles du Quito qui s'est trouvé insensiblement dans une misere extrême.

Il s'est vu forcé par ses malheurs de renoncer à la conformation des manufactures de luxe établies à Arequipa, à Cusco, & à Lima. On abrique dans ces trois villes une grande abonlance de bijoux d'or, de vaisselle pour les partiuliers, d'argenterie pour les églises. Tous ces suvrages sont groffierement travaillés & mêlés le beaucoup de cuivre. On ne trouve guere lus de goût dans les galons, dans les broderies pai sortent des mêmes atteliers. Il n'en est pas insi tout-à-fait des dentelles qui mêlées avec elles de l'Europe ont affez d'éclat. Cette indusrie est communément entre les mains des relizieuses qui y occupent les jeunes Péruviennes. es jeunes Métisses des villes, qui avant de se narier passent la plupart quelques années dans e cloître.

D'autres mains s'exercent à peindre, à dorer les cuirs pour les appartemens; à faire avec de 'ivoire & du bois des morceaux de marqueterie & de sépulture; à tracer des figures sur du marre tronvé à Cuenca ou sur des toiles de lin pportées d'Europe. Ces différens ouvrages qui ortent presque tous de Cusco, servent à l'ornenent des maisons, des palais, des temples. Le lessein n'en est pas mauvais, mais les couleurs nanquent de vérité & ne sont pas durables. Si es Indiens qui n'inventent rien, mais qui favent miter, avoient des maîtres habiles, d'excellens modeles on en auroit fait au moins de bons copistes. Il sut porté à Rome sur la sin du dermer siecle des ouvrages d'un peintre Péruvien nommé Michel de Saint-Jacques où les connoisleurs trouverent du génie.

Ces détails intéresseront ceux de nos lecteurs à qui nous aurons eu le bonheur d'inspirer quel-

que amour pour un des meilleurs peuples qu'il y ait jamais eu, quelque estime pour une des plus belles institutions qui ayent honoré l'espece humaine. Ceux qui n'ont pas dans le cœur certa bienveillance universelle qui embrasse toutes les nations & tous les âges, ont éprouvé d'autres sentimens. Accoutumés à ne voir dans le Pérou que le produit de ses mines, ils doivent regarder comme très-frivole tout ce qui n'a pas un rapport direct avec leur avidité. Elle diminues roit, elle desseroit peut-être s'ils vouloient se retracer souvent ce qu'elle a coûté de crimes & de barbaries.

Sans connoître l'usage des monnoies, les Péruviens connoissoient l'usage de l'argent & de l'or. On en faisoit des vases, des meubles, & de la vaisselle; des figures placées dans des niches qui représentoient des hommes & des animaux; des bas reliefs qui imitoient si parsaitement les herbes & les plantes, celles sur-tout qui croissent fur les murailles, qu'elles sembloient y avoir prix naissance. On les réduisoit même en petits grains plus fins que la femence de perle pour en couvrir les habillemens destinés aux jours de cérémonie. Indépendamment de ce que les torrens & le hazard procuroient de ces métaux, os avoit ouvert quelques mines qui avoient peu de profondeur. Les Espagnols ne nous ont point transmis la maniere dont ces riches productions étoient tirées du sein de la terre. Leur orgueil eni nous a dérobé tant de connoissantes précieuses, leur fit croire sans doute qu'il n'y avoit rien dans les inventions d'un peuple qu'ils appelloient barbare qui méritat d'être conservé. Cette indifférence pour la manière dont les

Péruviens exploitoient leurs mines ne s'étendit

pas

pas aux mines même. Les conquérans en ouvriment de tous les côtés. Celles d'or tenterent d'abord la cupidité du plus grand nombre. Des expériences funestes en dégoûterent ceux que la passion n'aveugloit pas. Ils virent clairement que pour quelques fortunes énormes que ce genre d'industrie élevoit, il en détruisoit un trèsgrand nombre de médiocres. Ces mines tomberent dans un tel discrédit que, pour qu'on ne les abandonnât pas, le gouvernement se vit forcé de se réduire au vingtieme de leur produit au lieu du cinquieme qu'il recevoit d'abord.

Les mines d'argent furent plus communes à plus égales & plus riches. Il y en eut même d'une espece finguliere qu'on n'a jamais vu all--leurs. Vers les côtes de la mer on trouve dans Tes sables de grands morceaux de ce mérai. La physique qui ne pense pas qu'ils ayent pu s'y Former, a eu recours aux tremblemens de terre si ordinaires dans cette partie de l'Amérique, pour expliquer ce phénomene. Selon ses conjecttures, les feux souterreins qui occasionnent ce grand accident de la nature, ont assez d'activité pour fondre les métaux qui le rencontrent dans Teurs foyers, & pour communiquer à la matiere liquefiée une chaleur qui puisse durer long teras. Les métaux ainsi fondus doivent nécessairement Téouler : 80 shinfinuant dans les plus grandes cavités de la terre, continuer à dourir jusqu'à ce 'que s'étant refroidis ils le condensent & reprenment leur première confistance conjointement avec Tes corps etrangers qu'ils ont rencontrés.

Il y a beaucoup d'autres mines infiniment plus importantes. On les trouve dans les rochers & fur les montagues. Plusieurs donnent de fausses espérances. Pelle sut en particulier celle d'Acan-

taya découverte en 1713. Ce n'étoit qu'une croute d'argent presque massif qui rendit d'abord plusieurs millions, mais qui sut bientôt épuisée.

D'autres qui avoient plus de profondeur ont été également abandonnées. Leur produit quoique égal à celui des premiers tems ne suffisoit plus pour soutenir les dépenses d'exploitation devenues tous les jours plus considérables. Les mines de Quito, du Cusco, d'Arequipa ont éprouvé cette révolution que le tems réserve à beaucoup

d'autres encore.

Il en est un grand nombre de très-riches dont les eaux se sont emparées. La disposition du terrein qui du sommet des Cordillieres va toujours en pente jusqu'à la mer du Sud, a dû rendre ces événemens plus communs au Pérou qu'ailleurs. Cet inconvénient qu'avec plus de soin & d'intelligence on auroit pu souvent prévenir ou diminuer a été reparé dans quelques circonstances. Un seul exemple suffira pour montrer qu'on peut lutter contre l'avarice de la nature quand elle nous cache ou nous retire ses trésors.

Joseph Salcedo avoit découvert vers l'an 1660 anon loin de la ville de Puno la mine de Laycacota. Elle étoit si abondante qu'on coupoit souvent l'argent au ciseau. La prospérité, qui est le poison des petites ames, avoit si sort élevé celle du propriétaire de tant de richesses, qu'il permettoit à tous les Espagnols qui venoient cherches fortune dans cette partie du nouveau monde, de travailler quelques jours pour leur compte, san peser ni messurer le don qu'il leur faisoit. Cetu générosité attira autour de lui une infinité de gens que leur avidité brouilla. L'argent leur mi les armes à la main; ils se chargerent, & leur biensaiteur qui n'avoit négligé auqun moyen de

g)

ĊΩ

ac

हिंद्य

man fois

oren

fut re

prévenir & d'étouffer leurs divisions sanglantes, sur pendu comme en étant auteur. Pendant qu'il étoit encore en prison, l'eau gagna sa mine. La superstition set bientôt imaginer que c'étoit en punition de l'attentat commis contre lui. On respecta long-tems cette idée de la vengeance céleste. Mais ensin en 1740 Diego de Baena s'associa avec d'autres personnes opulentes pour détourner les sources qui avoient noyé tant de trésors. Les travaux qu'exigeoit cette entreprise difficile n'ont été finis qu'en 1774. La mine rend autant aujourd'hui que dans sa nouveauté. On en connost de plus riches encore qui n'ont éprouvé aucune révolution, celle de Potosi en particulier.

Tous ceux qui ont étudié l'histoire du Pérop sont instruits que lorsque les Espagnols curent subjugué l'espace immense qui s'étend depuis Tumbez jusqu'à Cusco, ils tournerent leur ambition vens les parties les plus éloignées de l'empire. Gonzale Pizarre s'avança en 1538 jusqu'à los Charcas qu'il ne rédussit qu'après avoir éprouvé une assez grande résissance. Cette vaste contrée où étoit sauée la mine de Porco que les Yncas faisoient exploiter, acquit une nouvelle & plus grande célésité après que la mine de Potosi y eût été découverte.

Un Indien nommé Hualpa qui en 1,44 pourfuivoit des chevreuils, faisit pour escalader des rocs escarpés un arbrissem dont les racines se détacherent & laissemt appercevoir un lingot d'argent. L'Indien s'en servit pour ses usages & ne manquai pas de retourner à son trésor toutes les fois que ses besoins ou ses desirs l'en follicitoient. Le changement arrivé dans sa fortune fut remarque par son compatriote Guança: auquel il avoua son secret. Les deux amis ne surent pas jouir de leur trésor. Ils se brouillerent. L'indiscret consident découvrit tout à son maître Villaroel, Espagnol établi dans le voisinage. La mine

fut reconnue & exploitée.

Cette premiere mine fut appellée la décourereuse parce qu'elle fut l'occasion de toutes les
richesses qui se découvrirent dans la suite. Bientôt après on en trouva une seconde à laquelle
on donna le nom de mine de l'étain; ensuite une
troisieme qui sut surnommée la riche, & ensin
une quatrieme qui sut appellée mendista. Il y en
a beautoup d'autres moins considérables. Les
principales sont dans la partie septentrionale de la
montagne & leur direction est du nord au sud. Les
plus habiles gens du l'érou que observé que
c'est en général la direction des mines les plus riches.

Le bruit de ce qui se passoit au Potosi ne tarda pas à se répandre; & bientôc il se forma au bas de la montagne une ville composée de foixante mille Indiens & de dix mille Espagnols. La stérilité du terrois ne retarda pasti un instant la population. Les grains, les fruits, les troupeaux des étoffes de l'Amérique, le luxe de l'Europe y arrivoient de toutes parts. L'industrie qui suit par-tout le cours de l'argent ne pouvoit mieux -le trouver qu'à la source. Il est prouvé qu'en 1738 il étoit sorti par an de ces mines quatre millions deux cens cinquante cinqualle quarante-- trois piastres, sans compter ce dui havoir pas été senregistré & quis étois écoulé en fraude. Les produits ont si fort diminué depuis ce bems-là que la monnoie ne bat plus due la huitierne partie de ce qu'elle fabriquoit autrefois. La mine de Rojon & toutes des mines de

## philosophique & politique. 165

l'Amérique méridionale employent pour purifier leur or & leur argent le mercure que leur fournit celle de Guançavelica. Le mercure se trouve en deux états différens dans le sein de la terre : ou il est tout pur & sous la forme fluide qui lui est propre, & alors on le nomme mercure vierge, parce qu'il n'a point éprouvé l'action du seu pour être tiré de sa mine : ou bien il se trouve combiné avec le souffre, & alors il forme une substance d'un rouge plus ou moins vif que l'on nomme Cinnabre.

Juiqu'à la mine de mercure vierge découverte dans les derniers tems à Montpellier sous les édifices de la ville même. & que pour cette raison on n'exploitera vraisemblablement jamais, il n'y en avoit pas d'autres bien connues en Europe que celles d'Ydria dans la Carniole. Elles sont dans une vallée au pied des hautes montagnes appellées par les Romains. Alpes Julia. Le hasard les fit découvrir en 1497. Leur profondeur est d'environ neuf cens pieds. On y descend par des puits comme dans toutes les autres mines. Il y a sous terre une infinité de galeries dont quelquesunes sont si basses que l'on est obligé de se courber pour pouvoir y passer; & il y a des endroits où il fait si chaud que pour peu qu'on s'y arrête, on est dans une sueur très-abondante. C'est de ces souterreins que l'on tire le mercure. Quelques pierres en font tellement remplies que lorsqu'on les brise, cette substance en sort sous la forme de globules ou de gouttes. On le trouve aussi dans une espece d'argille. Quelquefois même l'on voit ce mercure couler en forme de pluie, & suinter si copieusement au travers des rochers qui forment les voûtes des souterreins, qu'un homme en a souvent recueilli jusqu'à trente-six livres en

un jour.

Il y a quelques hommes passionnés pour le merveilleux qui préférent ce mercure à l'autre. C'est un préjugé. L'expérience prouve que le meilleur mercure qu'on puisse employer, & dans la pharmacie & dans la métallurgie, est celui qui a été tiré du cinnabre. Pour séparer la combinaison faite par la nature du souffre & du mercure, deux matieres volatiles, il faut avoir nécessairement recours à l'action du feu & y joindre un intermede. C'est ou de la limaille de fer, ou du cuivre, ou du regule d'antimoine ou de la chaux, ou du sel Alkali fixe. On tire cette derniere espece de mercure de Hongrie, d'Esclavonie, de Boheme, de la Carinthie, du Frioul, de la Normandie; surtout d'Almaden en Espagne mine célébre du tems même des Romains, & qui partage depuis peu le service des colonies Espagnoles avec celle de Guancavelica.

L'opinion commune veut que cette derniere mine ait été découverte en 1564. Le commerce du mercure étoit alors encore libre. Il devint exclusif en 1571. A cette époque toutes les mines de mercure furent fermées, & on se borna à exploiter celle de Guançavelica dont le roi se réferva la propriété. On ne s'apperçoit pas qu'elle

diminue.

Cette mine est creusée dans une montagne fort vaste à soixante lieues de Lima. On voit dans ses absîmes, des rues, des places, une chapelle où l'on célébre les mysteres de la religion tous les jours de sête. Des milliers de slambeaux l'éclairent.

La terre qui contient le vif-argent de cette

mine est, dit un voyageur célebre, d'un rouge Blanchâtre comme de la brique mal cuite. On la concasse, & on la met dans un fourneau de terre dont le chapiteau est une voute en cul de four un peu sphéroide. Elle est étendue sur une grille de fer recouverte de terre sous laquelle on entretient un petit feu avec de l'herbe icho qui est plus propre à cette opération que toute autre matiere combustible, & que pour cette raison il est défendu de couper à vingt lieues à la ronde. La chaleur qui perce cette terre échauffe tellement le minéral concassé que le vif-argent en sort volatilisé en fumée. Mais comme le chapiteau est exactement bouché, elle ne trouve d'issue que par un petit trou qui communique à une suite de cucurbites de terre rondes, & emboîrées par le cou es unes dans les autres. Là cette fumée circulè & se condense par le moyen du peu d'eau qui est au fond de chaque cucurbite. Le vif-argent tombe alors en liqueur bien formée. Il s'en forme moins dans les premieres que dans les dernières. Les unes & les autres s'échaufferoient asséz pour - casser, si on n'avoit l'attention de les rafraschir extérieurement avec de l'eau.

Des particuliers exploitent à leurs frais la mine. Ils sont obligés de livrer au gouvernement à un prix convenu tout le mercure qu'ils en tirent. Dès qu'on a la provision que les besoins d'un an exigent, les travaux sont suspendus. Une partie du mercure se vend sur les lieux; le reste est envoyé dans les magasins royaux de tout le Pérou qui le distribuent au même prix qu'il est vendu dans le Mexique. Cet arrangement qui a fait tomber beaucoup de mines & qui a empêché que d'autres ne s'ouvrissent, est inexcusable dans le système Espagnol. La cour de Madrid mérite les mêmes

reproches qu'on feroit ailleurs à un ministere assez aveugle pour mettre des impôts sur les instrumens

de labourage.

La mine de Guançavelica qui communique généralement des mouvemens convulsifs à ceux qui y travaillent, & les autres mines qui ne sont guere moins mal-saines, sont toutes exploitées par des Péruviens. Ces infortunées victimes d'une avidité insatiable sont entassées nues dans des absmes la plupart prosonds, tous extrêmement froids. La tyrannie a imaginé ce rasinement de cruauté, pour qu'il sût impossible de rien soustraire à son inquiéte, vigilance. S'il se trouve quelques malheureux qui survivent long-tems à tant de barbaries, c'est

l'usage du coca qui les conserve.

Le coca est un arbrisseau qui ne s'éleve guere que de trois à quatre pieds. Son fruit, dont les grains secs servoient autrefois de monnoie au peuple comme le cação aux Mexicains, est disposé en grappes. Il est rouge lorsqu'il commence à mûrir, & noir lorsqu'il a atteint sa maturité. La feuille molle d'un verd pâle, & assez semblable à celle du myrthe fait les délices des Péruviens. Ils la mâchent après l'avoir mêlée avec une terre blanche qu'ils nomment mambi; & quand elle ne rend plus de jus, ils la rejettent. Elle leur tient lieu de nourriture; elle fortifie leur estomac; elle soutient leur courage. Si ceux qui sont enterrés dans les mines en manquent, ils cessent de travailler quelques moyens qu'on employe pour les y forcer. Aussi leurs oppresseurs leur en fournissent-ils tant qu'ils veulent, en rabattant son prix sur leur salaire journalier. Les environs de Cusco fournissent le meilleur

Cette plante, les autres productions du pays,

tous les fruits de l'industrie, se répandent dans l'empire par trois voies différentes. Les villes situées sur la côte sont approvisionnées par des bâtimens convenables à ces mers toujours paisibles. Une multitude innombrable de mulets tirés du Tucuman servent aux liaisons qu'ont entre-elles plusieurs provinces. La plus grande circulation se fait par le Guyaquil, la seule riviere navigable que la nature ait accordée au Pérou.

Sur ce fleuve qui prend sa source dans les Cordillieres, les Espagnols bâtirent au tems de la conquête une ville assez considérable à six lieues de la mer, & à deux degrés, onze minutes vingt-une secondes de latitude australe. Trois forts nouvellement élévés & désendus seulement par une garde bourgeoise la protegent. Ils sont composés de grosses pieces de bois disposées en maniere de palissades. La nature du bois qui est à l'épreuve de l'eau convient à l'humidité du sol.

Le territoire de Guayaquil offre une laine finguliere. L'arbre appellé ceibo qui la produit est haut & touffu. Son tronc est droit, ses seuilles sont rondes & médiocres. Elles environnent une petite sleur dans laquelle se forme un cocon d'environ deux pouces de long sur un pouce de diametre. Dès que ce cocon est mûr & sec, il s'ouvre & laisse voir un flocon de laine un peu rouge, plus sine que le coton & presque autant que la soie. Cette sinesse a fait désespérer jusqu'ici de la filer, & on s'est borné à l'employer dans les couches. Mille expériences toutes heureuses n'ont pas encore dissipé le préjugé où sont une infinité de gens que cette laine est trop froide pour être saine.

On trouve sur cette côte aussi-bien qu'à celle de Guatimala, les limaçons qui donnent cette pourpre si célebrée par les anciens & que les modernes ont cru perdue. La coquille qui les renferme est attachée à des rochers que la mer baigne. Elle a le volume d'une grosse noix. On peut extraire la liqueur de cet animal de deux manieres. Les uns le tuent après l'avoir tiré de sa coquille, le pressent avec un couteau depuis la tête jusqu'à la queue, séparent du corps la partie où s'est amassé la liqueur & jettent le reste. Quand cette manœuvre répetée sur plufieurs limaçons a donné une certaine quantité de liqueur, on y plonge le fil qu'on veut teindre, & l'opération est faite. La couleur d'abord blanc de lait devient ensuite verte & n'est pourpre que lorsque le fil est sec. Ceux qui n'aiment pas cette méthode tirent en partie l'animal de sa coquille, & en le comprimant lui font rendre une liqueur qui teint. On répéte jusqu'à quatre = fois en différens tems, mais toujours moins utilement, cette opération. Si l'on continue, l'animal meurt à force de perdre ce qui fait le principe de sa vie & qu'il n'a plus la force de renouveller. On ne connoît point de couleur qu'or puisse comparer à celle dont nous parlons, n. pour l'éclat, ni pour la vivacité, ni pour la durée -Elle réussit mieux avec le coton qu'avec la laine, le lin ou la soie.

Outre ces objets de curiosité, Guayaquil fournit à l'intérieur de l'empire des bœus, des mulets, du sel, du poisson salé; une grande quantité de cacao de médiocre qualité à l'Europe, à la nouvelle Espagne, & le peu qui s'en consomme au Pérou où on présere généralement le punche & l'herbe du Paraguay. C'est le chantier universel de la mer du sud, & il pourroit le devepoir en partie de la métropole. On ne connoît point de contrée sur la terre qui offre ni d'aussi beaux, ni autant de bois de construction & de mâture. Le chanvre & le goudron qui lui manquent lui seroient aisément sournis par le Chili & le Guatimala.

Mais ce qui rend Guayaquil plus considérable encore, c'est l'avantage qu'il a d'être l'entrepôt nécessaire & le lieu de communication des montagnes du Pérou avec ses vallées, avec Panama, avec le Mexique. Toutes les marchandises que ces pays échangent, passent par les mains de ses négocians. Les plus gros vaisseaux s'arrêtent au port de l'isse de Puna placée à l'entrée du golse; les autres remontent environ quarante lieues dans le fleuve.

Malgré tant de moyens de s'élever, Guayaquil dont la population est de vingt mille ames, n'a que de l'aisance. Les fortunes y ont été successivement renversées par neuf incendies qu'on y a attribués au mécontentement des négres, & par des corsaires qui ont deux fois saccagé la ville. Celles qui ont été faites depuis ces funestes époques n'y sont pas restées. Un climat où les chaleurs sont intolérables toute l'année, où les pluies font continuelles pendant six mois, où des insectes dangereux & dégoûtans ne laissent pas un instant de tranquillité, où paroissent s'être réunies les maladies des températures les plus opposées, où on vit dans la crainte continuelle de perdre la vue : un tel climat n'est guere propre à fixer ses habitans. On n'y voit que ceux qui n'ont pas acquis assez de bien pour aller couler ailleurs des jours heureux dans l'oissveté & dans

les délices. Un goût qui est général dans l'empire

conduit les plus opulens à Lima.

Cette capitale du Pérou si renommée dans toutes les parties du monde, est fituée à deux lieues de la mer dans une plaine délicieuse, environ à égale distance de l'équateur & du tropique du sud, comme pour réunir toutes les richesses & les douceurs de l'Amérique méridionale. Sa vue le promene d'un côté sur un océan tranquille, & de l'autre elle s'étend à trente lieues jusqu'aux Cordillieres. Le sol de son territoire n'est qu'un amas de pierres à fusil que la mer y a sans doute entassées avec les siecles, mais couvertes d'une couche de terre à l'épaisseur d'un pied, que les eaux de source qu'on y trouve par-tout en creulant y ont amenée des montagnes. En vainles Efpagnols veulent attribuer l'origine de ces eaux à . la filtration de la mer; la théorie du globe & sa == construction physique déposent contre une opinion que toutes les expériences démentent.

Des cannes à sucre, des multitudes incroyables d'oliviers, quelques vignes, des prairies artificielles, des pâturages pleins de sel qui donnent au mouton un goût exquis, des menus graine destinés à élever des volailles qui sont parfaites des arbres fruitiers de toutes les especes, quelques autres cultures couvrent ces campagnes fortunées. Une mer poissonneuse achieve d'y rendre les vivres abondans à un prix moderé. La récolte de l'orge & du froment augmentoit autresois cette heureuse ressource; mais un tremblement de terre y fit, il y a près d'un siecle, une si grande révolution, que les semences pourrissoient sans germer. Après quarante ans de stérilité, le laboureur voyant le sol s'améliorer, voulut reprendre

de j

EPE

ban

Fuli

des Jes Les anciens travaux. Le Chili, qui par un privilege exclusif approvisionnoit Lima, s'opposa à la oultivation de son territoire; & la capitale de l'Espagne ne permit qu'en 1750 à celle du Pérou

de revivre de son propre fond.

Lima fondé il y a plus de deux fiecles & bâti par les destructeurs du Pérou, a été renversé en détail par onze tremblemens de terre. Le douzieme du 28 octobre 1746 engloutit en trois minutes la ville, son port de Callao, tous les vaisseaux de la côte, avec trois cens millions de piastres, dit-on, en argent monnoyé, ouvré ou en lingots. Les esprits tombés depuis long-tems comme en léthargie ont été reveillés par cette violente secousse. Une nouvelle activité, une nouvelle émulation ont produit le travail & l'industrie. Lima, quoique moins riche, est actuellement plus agréable qu'en 1682, lorsque ses portes offrirent à l'entrée du duc de Palata des rues pavées d'argent.

Elles ne sont aujourd'hui que bien allignées, d'une largeur aisée, avec des maisons logeables, régulieres, & des édifices publics où l'on remarque de l'intelligence & du goût. Les eaux de la riviere qui baigne ses murs ont été asservies & distribuées à la commodité des citoyens, à l'ornement des jardins, à la fertilité des cam-

pagnes.

Mais ces muis pechent par la solidité même de leurs fondemens. On en voit à quelques lieues de Lima d'anciennement bâtis ou jettés sur la superficie de la terre, sans aucun ciment. Cependant ils ont réssité aux assauts & aux convulsons qui ont renverse les édifices prosonds des Espagnols. Les naturels du pays, quand ils les virent ouysir des sondemens & bâtir avec du

mortier, dirent que leurs tyrans creusoient des tombeaux pour s'enterrer. C'étoit peut-être une consolation au malheur des vaincus de prévoir que la terre elle-même les vengeroit de ses dévastateurs; mais deux siecles de châtimens ne les ont pas corrigés. Le plaisir d'avoir des maisons commodes ou la vanité d'en élever de spacieuses, l'emporte encore sur le danger d'en être écrasés.

Les fléaux de la nature qui ont introduit le besoin des arts à Lima, n'y ont fait aucune heureuse révolution dans les mœurs. La superstition qui regne généralement sur toute la face de la domination Espagnole, tient au Pérou deux sceptres dans les mains, l'un d'or pour la nation triomphante des usurpateurs, & l'autre de fer pour ksz habitans eselaves & dépouillés. Le scapulaire & le rosaire sont toutes les marques de religion que les moines exigent des Espagnols. C'est sur la couleur & la forme de ces livrées que le peuple & les grands fondent la prospérité de leur fortune\_ le succès de leurs intrigues amoureuses. l'espérance de leur falut. L'habit réligieux est la der niere ressource des gens riches. Ils croient pieusement que s'ils se font ernerrer dans ce vêtement redoutable au démon, il ne viendra poin dans leurs tombeaux s'emparer de leur ame. Sī leurs cendres reposent près de l'autel, ils espérent participer aux prieres & aux facisfices des prêtres beaucoup plus que les parvres & les esclaves. L'espérance d'une vie immortelle, la vanité d'éterniser leur nom les engagent à léguer à des moines qui leur promettent l'un & l'autre, une fortune dont ils ne peuvent plus jouir! Ils frustrent leuts propres familles d'un héritage bien ou mal acquis pour enrichir ces familles qui se sont vouces à la

Óс

Pa

₽Ł

The

qе

TI

œ

P

pauvreté de peur d'y être exposées. Ainsi renversant l'ordre des sentimens, des idées & des choses, ils aiment mieux réduire leurs enfans à une mendicité forcée que de ne pas laisser une partie de leurs richesses à des mendians volontaires. L'émulation de léguer à l'Eglise est si naturelle à une nation qui traîne ses préjugés dans tout l'univers, qu'au Pérou tous les biens fonds appartiennent au clergé ou en relevent par redevances. Tels sont les fruits d'un monachisme qui paroit être depuis long-tems l'esprit national de ces castillans autresois si redoutables.

Ces extravagances pourroient faire penser que les créoles du Pérou sont entierement abrutis. On se tromperoit. Ceux des montagnes ne manquent pas de pénétration, quoique ceux des vallées en ayent davantage. Les uns & les autres se croyent fort supérieurs aux Espagnols Européens qu'ils traitent entre eux de cavallos, c'est-à

dire bêtes.

Leur courage n'égale pas leur esprit. Tous ces peuples sont également soumis au gouvernement Espagnol quoique mécontens. Ils redoutent jusqu'au nom des officiers royaux. Quatre soldats envoyés par le vice-roi sont trembler des villes en-

tieres à quatre cens lieues de la capitale.

Cette timidité est le principe ou peut-être une suite de leur molesse. On les trouve occupés à boire de l'herbe du Paraguay, lorsqu'ils ne sont pas chez des courtianes. On craindroit d'ôter des plaisirs à l'amour en lui donnant des nœuds même légitimes. La plupart des habitans se marient derriere l'Eglise, c'est leur expression qui signifie vivre dans le concubinage. Les ensans issus de ce commerce héritent quand ils sont reconnus par leur pere, & leur naissance alors ne retient

aucune tache. Les évêques excommunient tous les ans à Paques les personnes engagées dans ces sortes de liaisons illégales; mais leurs foudres tonnent envain contre l'amour, autorisé par l'usage, par la tolérance & l'exemple des ecclésiastiques du second ordre, par le climat qui résiste long-tems, & l'emporte à la fin sur toutes les loix religieuses ou civiles contraires à son inssurement.

Les femmes du Pérou ont plus de charmes que les armes spirituelles de Rome n'inspirent de terreur. La plupart, sur-tout celles de Lima, ont des yeux brillans de vivacité: une peau blanche, un teint délicat, animé, plein de fraîcheur & de vie, une taille moyenne & bien prise qui semble se jetter dans les bras de l'amour; elles cont tout ce qui regne sans commander. Mais ce qui met les hommes à leurs genoux; c'est la petitesse d'un johi pied qu'on leur saçonne dès l'enfance par une chaussuré étroite. On laisse les grands pieds des Espagnoles pour se jetter à ceux d'une Péruvienne qui joint à l'artisse de les carcher d'habitude l'héureuse adresse de les montre quelquesois.

A ces petits pieds, joignez une longue chevelure qui pourroit servir de voile à la pudeur tant elle est épaisse & noire, tant elle se plaît à croitre & à descendre? Mais les semmes de Lima en relevent quelques tresses sur la tête, & laissent flotter le reste autour de leurs épaules, en forme de cercle, sans boucles ni frisure. Elles n'y mettent pas le moindre ornement, pour les faire briller dans leur propre beauté. Les pérles, les diamans sont réservés pour les pendans d'oreille, pour les larges colliers, pour les bracelets, pour les bagues, pour briller sur une plaque d'or suipendue

suspendue au milieu du sein par un ruban qui fait le tour du corps. Une semme sans titre & sans noblesse ne sort guere dans toute sa parure qu'elle n'étale en pierreries la valeur de vingt à trente mille piastres. Encore est-il du bel air d'affecter beaucoup d'indissérence pour ces miseres-là, d'en laisser perdre où tomber sans y prendre garde, en sorte qu'il y ait toujours à y réparer ou ajouter.

Mais le plus agréable de tous les ornemens pour les yeux, c'est un habillement qui laissant à découvert le sein & les épaules ne descend qu'à mi-jambe. Delà jusqu'à la cheville du pied pend une dentelle au travers de laquelle on voit pendre les bouts des jarretieres brodés d'or ou d'argent, & garnis de perles. Le linge, le jupon, l'habit; tout est surchargé des dentelles les plus sines. Une semme ne paroît guere en public sans être accompagnée de trois ou quatre esclaves Indiennes, en livrée comme les laquais & en dentelles comme sa maîtresse.

Ces dames aiment beaucoup les odeurs. On ne les surprend jamais sans ambre. Elles s'en frottent sous les oreilles. Elles en répandent dans leur linge & leurs habits, même dans leurs bouquets, comme s'il manquoit quelque chose au parfum naturel des fleurs. L'ambre est sans doute une yvresse de plus pour les hommes, & les fleurs donnent un nouvel attrait aux femmes. Elles en garnissent leurs manches & quelquefois leurs cheveux comme des bergeres. On voit tous les jours dans la grande place de Lima, où il se vend pour quatre à cinq mille piastres de fleurs, les dames en caleches dorées acheter ce qu'il y a de plus rare, sans regarder au prix, & les hommes en foule adorer & contempler ce que Tome III.

la nature a fait de plus charmant pour embel-

lir, pour enchanter le songe de la vie.

Où pourroit-on mieux jouir de ses délices qu'au Pérou? C'est aux semmes qu'il appartient de les sentir & de les communiquer. Celles de Lima aiment entr'autres plaisirs celui de la musique avec passion. De toutes parts on n'entend que des chansons, des concerts de voix, & d'instrumens. Les bals sont très-fréquens. On y danse avec une légereté surprenante; mais on néglige = les graces des bras pour s'attacher à l'agilité des pieds & fur - tout aux inflexions du corps qui sont les vrais mouvemens de la volupté, sans parler de l'expression du visage qui est le premier accompagnement de la danse. Si les bras aident à l'attitude, à l'ensemble; c'est le corps sans doute qui peut bien exprimer ce qu'il sent. Dans les pays où les sensations sont les plus vives, la danse agira plus des pieds & du corpani que des bras.

Tels sont les plaisirs que les femmes goûtents & répandent à Lima. Parmi tant de choses qui relevent & conservent leurs agrémens, elles on un usage auquel on a desiré qu'elles voulussen renoncer; c'est le limpion. On donne ce nome à de petits rouleaux de tabac de quatre pouces de long sur neuf lignes de diametre, enveloppé d'un fil très-blanc d'où on les tire par degrés. mesure qu'on use de ce tabac. Les Dames ne font que porter le bout du limpion à la bouche pour le mâcher un instant. Cette pratique inconnue à Mexico, situé dans le fond des terres, sous un ciel humide, au pied des montagnes, est nécessaire à Lima pays voisin de la mer, où le sel corrosif d'un air chaud, sec & sans pluies agit sur les dents & les gencives. L'usage

abac dont le sel sulphureux provoque une ation modérée & continuelle, est vraisemlement utile pour empêcher la déformation a bouche. Ainsi le limpion n'est pas une déation de goût au Pérou comme le croyent communément ceux à qui la nature a refusé rit d'observation.

lette mastication est sur-tout d'usage dans les x d'assemblée où les femmes reçoivent comnie. C'est une chambre de parade où regne i côté tout le long du mur, une estrade d'un i pied de haut sur cinq ou six pieds de large. st-là que nonchalamment assises & les jambes sées fur des tapis & des carreaux superbes, passent les journées entieres, sans changer posture même pour manger. On les sert sur petites tables qui sont toujours devant elles r les ouvrages dont elles s'amulent. Les homqu'elles admettent à leur conversation sont fur des fauteuils, à moins qu'une grande iliarité n'appelle ces adorateurs jusqu'à l'estraqui est comme le sanctuaire du culte & de ole. Les divinités aiment mieux y être libres fieres; & bannissant le cérémonial, elles ent de la harpe & de la guitarre, ou chantent lansent quand on les en prie.

eurs maris ne sont pas ceux qui éprouvent le leur complaisance. Comme la plupart des vens considérables de Lima se livrent à des rtisannes, les riches héritieres se réservent à Européens qui viennent en Amérique. L'avane qu'elles ont de faire la fortune de leurs is, les porte naturellement à vouloir domi-Mais qu'on leur cede l'empire dont elles i jalouses, & elles seront constamment fidel-; tant la vertu se joint à une certaine fierté!

Les mœurs des Métis, des Mulâtres libres qui forment la plus grande population de Lima & qui tiennent les arts dans leurs mains, ne s'éloignent guere des mœurs des Espagnols. L'habitude qu'ils ont contractée de dormir après leur dîné & de se reposer une partie de la journée, rend leur industrie fort chere. Il faut que le tems qu'ils donnent au travail leur procure une vie commode & soutienne leur luxe qui ordinairement est poussé fort loin. Leurs femmes en particulier se piquent de magnificence dans leurs meubles & dans leur parure. Elles ne sortent jamais qu'en voiture, & copient les dames du plus haut rang jusques dans leur chaussure. Elles se pressent habituellement les pieds pour en cacher la grandeur naturelle qui a été rarement diminuée == par l'éducation. Quoiqu'elles poussent l'imitation jusqu'à former des cercles, des assemblées comme leurs modeles, elles ne parviennent jamais à leur ressembler. Leurs maris approchent encore moins du ton de l'Espagnol Européen ou du Créole quoiqu'il y ait peu de mérite réel ou d'adresse à le copier. Ils sont rudes, altiers, inquiets; mais ces défauts fâcheux dans la société, sont rarement poussés à des excès ou des éclats qui troublen l'ordre public.

Tout le commerce qui se fait à Lima est exercé par les Espagnols dont le nombre est de quinze à seize mille. Les capitaux qu'ils y employent sont immenses. Il n'y a pas à la vérité plus de dix ou douze maisons dont le sonds excéde cinq à six cens mille piastres; mais celles de cent à trois cens mille sont communes & celles de cinquante à cent mille beaucoup davantage. Le desir de jouir, la vanité de paroître, la passion d'orner les églises empêchent les fortunes

É 9 d 86

es Créoles de s'élever aussi haut que la nature es affaires le comporteroit. Les Espagnols Euopéens uniquement occupés du projet de retourer dans leur patrie, font voir qu'avec de l'activité. Les de l'économie on peut s'enrichir fort vîte. Les régocians qui ont beloin de secours sont sûrs d'en rouver dans la postérité des conquérans du Péou. Si quelques-unes de ces familles diftinguées ent perpétué leur éclat à la faveur de leurs majoats & par les seuls revenus de leurs biens fonds, a plupart ne se sont soutenues qu'en prenant part ux affaires de commerce. Un genre d'industrie G digne de l'homme dont il étend à la fois les jumieres, la puissance & l'activité ne leur a pas paru déroger à leur nobleffe; & sur ce point unique elles ont abandonné les idées fausses & romamesques de deurs ancêtres. Ces moyens réunis aux immenses dépôts qui viennent de l'intérieur des terres ont rendu Lima le centre de toutes les affaires que les Provinces du Pérou ne cessent de faire soit entr'elles, soit avec le Mexique & le Chily, foit avec le métropole.

Le détroit de Magellan paroissoit la seule voie ouverte pour cette derniere liaison. La longueur du trajet, la frayeur qu'inspiroient des mers orageuses & peu connues, la crainte d'exciter l'ambition des autres nations, l'impossibilité de trouver un asyle dans des événemens malheureux; d'autres confidérations peut-être tournerent toutes

les vues vers Panama.

Cette ville, qui avoit été la porte par où on étoit entré au Pérou, est située à huit dégrés cinquante-sept minutes quarante-huit secondes & demie de satitude nord. Elle s'étoit élevée à une grande prospérité lorsqu'en 1670 elle fut pillée & brûlée par des pirates. On la rebâtit dans un lieu plus avantageux à quatre ou cinq milles de sa premiere place. Son port nommé Perico est très-sûr-Il est formé par un archipel de quarante-huit petites isles, & peut contenir les plus nombreuses = flottes.

La place peu de tems après sa fondation devint la capitale du royaume de Terre-ferme. Les trois provinces de Panama, de Darien & de Veraguas = qui le composoient, donnerent d'abord quelques espérances. Cette prospérité s'évanouit comme un éclair. Les sauvages du Darien recouvrerent leur indépendance, & les mines des deux autres provinces ne se trouverent ni assez abondantes, ni d'assez bon aloi pour qu'on pût continuer à les exploiter. Cinq ou fix bourgades où l'on voi quelques Européens très-misérables & un for petit nombre d'Indiens qu'on est parvenu à fixer. forment tout cet état que les Espagnols ne craignent pas d'honorer du grand nom de royaume\_ Il est généralement stérile, malsain, & n'offre au commerce que des perles.

Cette pêche se fait dans les isles du golphe. La plupart des habitans y employent ceux de leurs négres qui sont bons nageurs & qui ont la respiration longue. Ces esclaves après avoir mis autour de leur corps une corde attachée à une chaloupe & s'être chargés d'un petit poids pour enfoncer plus aisément, plongent dans la mer. Arrivés aut fond, ils arrachent des huitres qu'ils mettent sous leurs bras, qu'ils tiennent dans leurs mains, ou même dans la bouche suivant leur capacité, Ils replongent de nouveau. Cet exercice violent continue jusqu'à l'épuisement des forces ou du cou-

rage des plongeurs.

Chaque négre est taxé à un nombre d'huitres. Celles où il n'y a point de perle, où la perle n'est pas figée, ne sont pas comptées. Ce qu'il prend au-delà de la taxe qu'on lui a imposée, lui appartient. Il peut le vendre à qui bon lui semble; mais pour l'ordinaire, il le céde à son maître pour

un prix modique.

Des monstres marins plus communs aux isles où se trouvent les perles que sur les côtes voisines. rendent cette pêche dangereuse. Quelques-uns dévorent en un instant les plongeurs qu'ils peuvent saisir. Le mantas qui tire son nom de sa figure les enveloppe, les roule dans son corps comme dans une couverte & les étouffe à force de les presser. Il ressemble à la raie, maisil est beaucoup plus gros. Pour se défendre contre un ennemi si redoutable, chaque pêcheur est armé d'une espece de poignard. Des qu'il apperçoit quelqu'un de ces poissons voraces, il l'attaque avec précaution, le blesse & le met en fuite. Les négres qui ont l'inspection sur les autres esclaves, veillent de leur barque à l'approche de ces cruels animaux, & ne manquent pas d'avertir le plongeur en secouant la corde qu'il a autour du corps: Souvent même ils se jettent tout armés dans les flots pour le secourir; mais ces précautions n'empêchent point qu'il ne périsse toujours quelques pêcheurse & qu'il n'y en ait un grand nombre d'estropiés.

Les perles de Panama sont ordinairement de très-belle eau. Il s'en trouve même de remarquables par leur grosseur & par leur figure. On les vendoit autresois à l'Europe en concurrence avec celles de la Marguerite de Roncheria & de l'Indostan. Depuis que l'art est parvenu à les imiter, & que la passion pour les diamans en a fait tomber ou prodigieusement minuer l'usage, elles out trouvé un nouveau débouché plus

avantageux que le premier. On les porte au Pérou 1 où elles sont extrêmement recherchées.

Cette branche de commerce a pourtant infiniment moins contribué à donner de la célébrité à Panama que l'avantage dont il a joui long-tems d'être l'entrepôt de toutes les productions du pays des Yncas destinées pour l'ancien monde. Ces richesses arrivées par une flotille étoient portées, les unes à dos de mulet, les autres par le Chagre à Porto-belo, situé sur la côte septentrionale de l'Isthme qui sépare les deux mers.

Quoique la position de cette ville eût été reconnue & approuvée par Colomb en 1502, elle ne fut bâtie qu'en 1584 des débris de nombre de Dios. Elle est disposée en forme de croissan fur le penchant d'une montagne qui environne le port. Ce port célebre autrefois très-bien défendu par des forts que l'amiral Vernon détruisit en 1740, paroît offrir une entrée large de six cens toises; mais elle est tellement retrécie par des rochers à fleur d'eau, qu'elle se trouve réduit à un canal étroit. Les vaisseaux n'y arrivent qu'æ la toue, parce qu'ils trouvent toujours des vents contraires ou un grand calme. Ils y jouissenzd'une sûreté entiere.

L'intempérie du climat de Porto-belo est si connue, qu'on a surnommé cette ville le tombeau des Espagnols. Plus d'une fois on y a abandonné les galions qui y avoient perdu la plupart de leurs équipages. Les Anglois qui bloquerent cette place en 1726 auroient été trop foibles pour regagner la Jamaique, s'ils avoient attendu quelques jours de plus. Les habitans eux-mêmes n'y vivent pas long-tems, & ont tous un tempérament foible est honteux d'être réduit à y habiter. On n'y voit que quelques négres, quelques

al

O

riulâtres, un très-petit nombre de blancs qui y ont fixés par les emplois que le gouvernement eur confie. La garnison même, quoique comofée seulement de cent cinquante hommes, n'y este jamais plus de trois mois de suite. Jusqu'au commencement du fiecle aucune femme n'avoit Mé y accoucher. Elle auroit cru vouer ses enfans, e vouer elle-même à une mort certaine. Il est tabli que les animaux domestiques de l'Europe jui se sont prodigieusement multipliés dans toues les parties du nouveau monde, perdent leur écondité en arrivant à Porto-belo; & à en juger par leur rareté, malgré l'abondance des pâturages, on seroit porté à croire que cette opinion n'est oas sans fondement. Les plantes transplantées lans cette région funeste où la chaleur, l'humilité, les vapeurs sont excessives & continuelles. 1'ont jamais prospéré. Il seroit trop long de rapporter tous les maux qu'on y éprouve, difficile l'en trouver les causes, & peut-être impossible d'en indiquer le remede.

Ces inconvéniens n'empêcherent pas que Portobelo ne devint le théâtre du plus riche commerce qui ait jamais existé. Tandis que les richesses du nouveau monde y arrivoient pour être échangées contre l'industrie de l'ancien, les vaisseaux partis d'Espagne & connus sous le nom de galions s'y rendoient de leur côté, chargés de tous les objets de nécessité, de commodité, de luxe qui pouvoient tenter les possesseurs des mines.

Auffi-tôt les députés des deux commerces munis des Listes de ce qui étoit à vendre, de ce qu'on vouloit acheter, regloient à bord de l'amiral le prix des marchandises sous les yeux du commandant de l'escadre & du président de Pa-

nama. L'estimation ne portoit pas sur la valeur intrinséque de chaque chose, mais sur sa rareté ou son abondance. Il arrivoit delà qu'on gagnoit quelquefois cinq cens pour cent sur des bagatelles. tandis que ce qui étoit le plus précieux ne rendoit que cent pour cent, qui étoit le moindre bénéfice qu'on pût faire. L'habileté des agens consistoit à si bien faire leurs combinaisons, que la cargaison apportée d'Europe absorbat tous les trésors venus du Pérou. On regardoit la foire comme mauvaise lorsqu'il se trouvoit des marchandises invendues faute d'argent, ou de l'argent sans emploi faute de marchandises. Dans ce cas seulement, il étoit permis aux négocians Espagnols d'aller faire leur commerce dans la mer du sud, & aux négocians Péruviens de faire des remises à la métropole pour leurs achats.

On n'avoit pas plutôt arrêté les prix que les négociations commençoient entre les particuliers. Elles n'étoient ni longues ni difficiles. La franchise la plus noble en étoit la base. Les échanges se faisoient avec tant de bonne soi, qu'on n'ouvroit pas les caisses de piastres, qu'on ne vérifioit pas le contenu des balots. L'expérience justifia toujours cette droiture, cette élevation. Il se trouva plus d'une fois des sacs d'or mêlés parmi des sacs d'argent, des articles qui n'étoient pas portés sur les factures. Tout étoit exactement restitué avant le départ des galions ou à leur retour. Seulement il arriva en 1654 un événement qui auroit pu altérer cette confiance. On trouva en Europe que toutes les piastres reçues à la derniere foire avoient un cinquieme d'alliage. La perte fut supportée par les commerçans Espagnols; mais comme le trésorier de la monnoie de Lima

ra 🖼 fix zulié z les as le è les d egu'a THE PAS Z ODZĄ ifec vii **a** 01, 8 Cette ज्यक्ति, उत perte de bande c de chol Anglois funestes ďavane des gali madei MADE Eco Dai

**Jeu** 

fut reconnu pour auteur de cette malversation, la réputation des marchands Péruviens ne souffrit Aucune atteinte.

La foire dont la mauvaise qualité de l'air avoit fait fixer la durée à quarante jours, se tenoit régulièrement. On voit par des actes de 1595 que les galions devoient être expédiés d'Espagne tous les ans, au plutard tous les dix-huit mois; & les douze flottes parties depuis le 4 Août 1628 jusqu'au 3 Juin 1645 prouvent qu'on ne s'écartoit pas de cette regle. Elles revenoient au bout de onze, dix, quelquefois même de huit mois, avec vingt, trente, quarante millions de piastres

en or, en argent & en marchandises.

Cette prospérité continua sans interruption jusqu'au milieu du dix-septieme siecle. Avec la perte de la Jamaique commença une contrebande confidérable qui jusqu'alors avoit été peu de chose. Le sac de Panama en 1670 par le pirate Anglois Jean Morgan, eut des suites encore plus funestes. Le Pérou qui y envoyoit ses fonds d'avance ne les y fit plus passer qu'après l'arrivée des galions à Carthagene. Les retards, les incertitudes, la défiance furent les fuites du nouvel arrangement. Les foires diminuerent, & le commerce interlope augmenta.

Un plus grand mal menaçoit l'Espagne. Les Ecossois porterent en 1698 dans le golphe de Darien douze cens hommes de débarquement : leur projet étoit de gagner la confiance des sauvages que les Castillans n'avoient pu dompter; de leur mettre les armes à la main contre une nation qu'ils détestoient, de former un établissement sur leur territoire, de rompre la communication de Carthagene avec Porto-belo, d'intercepter les galions, & de combiner leurs forces

avec celles de la Jamaique pour prendre une supériorité décidée dans cette partie du nouveau monde. Ce plan qui n'avoit rien de chimérique fut dérangé par des maladies qui détruisirent la colonie naissante, & par la politique de l'Angleterre qui craignoit qu'un succès de cette nature ne retardât, n'empêchât même l'union des deux royaumes qu'elle méditoit déja & qui sut en esset essectuée quelque-tems après.

On eut à peine le tems de se réjouir de cer heureux hasard. L'élévation d'un prince François sur le trône de Charlequint alluma une guerre générale, & dès les premieres hostilités les galions surent brûlés dans le port de Vigo où l'impossibilité de gagner Cadix les avoit sorcés de se resugier. La communication de l'Espagne avec Porto-belo sut alors tout-à-fait interrompue; & la mer du Sud eut plus que jamais des liaisons directes & suivies avec l'étranger.

La pacification d'Utrecht de qui on espéroit la fin du désordre, y mit le comble. Philippe V qui recevoit la loi se vit réduit à retirer le traité de l'Assiento aux François qui malheureux dans tous les cours de la guerre & peu instruits alors dens le commerce maritime, en jouissoient depuis 1702 avec peu d'avantage. Ils furent rem-

placés par les Anglois.

La compagnie du Sud qui exerça le privilege devoit fournir quatre mille huit cens Afriquains, & payer au roi d'Espagne pour son droit trentetrois piastres & demi par tête de négre. Elle n'étoit obligée de donner que la moitié pour ceux qu'elle introduiroit au-dessus de ce nombre pendant les vingt-cinq premieres années de l'arrangement. Dans les cinq dernieres, il lui étoit défendu d'en porter au-delà de ce qui étoit spécifié dans le contrat.

## philosophique & politique. 189

Il lui étoit permis d'envoyer d'Europe sur des détimens de cent cinquante tonneaux dans les pays du Nord, des habits, des médicamens, les provisions, des agrêts pour ses esclaves, ses acteurs & ses navires. Elle pouvoit vendre toues ces marchandises aux vaisseaux Espagnols qui n auroient besoin pour leur retour.

A cause de l'éloignement, la compagnie étoit utorisée à bâtir des maisons sur la riviere de la Plata, à prendre des terres à serme dans le oissinage de ses comptoirs, à les faire cultiver par des négres ou par des naturels du pays. L'est-à-dire à s'emparer de tout le commerce du

Chily & du Paraguay.

Elle n'avoit pas moins de facilité pour la mer lu Sud. Il lui étoit permis de fréter à Panama & dans tous les autres ports de cette côte des bâtimens de quatre cens tonneaux pour transporter ses négres sur toutes les côtes du Pérou, de les équiper à son gré, d'en nommer les officiers, de rapporter le produit de ses ventes en denrées, en or, en argent sans être assujettie à aucun droit d'entrée ou de sortie. Elle pouvoit envoyer à Porto-belo & faire passer delà à Panama tout ce qui étoit nécessaire pour l'équipement des navires qu'elle expédieroit.

Quoique ces sacrifices dussent beaucoup coûter à l'Espagne, l'Angleterre qui savoit profiter de sa supériorité lui en arracha un plus douloureux encore. Elle obtint la permission d'envoyer tous les ans un vaisseau chargé de marchandises à la foire de Porto-belo. Il arrivoit toujours avec mille tonneaux au lieu de cinq cens qu'il avoit la liberté de porter. On ne lui donnoit ni eau, ni yivres, ni aucun des embarras inséparables d'un armement. Quatre ou cinq bâtimens qui

le suivoient fournissoient à ses besoins, & substituoient souvent des marchandises à celles qui étoient vendues. Les gallions écrasés par cette concurrence l'étoient encore par tout ce que le Anglois versoient dans les ports où ils portoien des negres. Enfin il fut impossible après l'expédition de 1737 de soutenir plus long-tems ce commerce: & on vit finir ces fameules foires si enviées des nations, quoiqu'on pût les regarder comme le trésor commun de tous les peuples. Depuis cette époque Panama & Porto-belo ont infiniment déchu. Ces deux villes ne servent plus que de passages aux négres qui sont portés dans la mer du Sud, & à quelques autres branches peu importantes d'un commerce languissant. Les affaires plus considérables ont pris une autre direction

On sait que Magellan découvrit en 1720 le fameux détroit qui porte son nom. Il est situé entre le cinquante-troisieme & le cinquante-quatrieme degrés de latitude, & il sépare la partie la plus méridionale de l'Amérique de la terre de Feu. On lui donne cent dix lieues de long, & en quelques endroits moins d'une lieue de large. Quoique ce fut long-tems le seul passage connu pour arriver à la mer du sud, les dangers qu'on y couroit l'y firent presque oublier. La hardiesse du célebre navigateur Drak qui porta par cette voie le ravage sur les côtes du Pérou, détermina les Espagnols à former en 1582 au détroit de Magellan un établissement destiné à devenir la clef de cette partie du nouveau monde. La nouvelle colonie périt toute entiere faute de vivres. Trois ans après il n'y restoit que Fernando Gomez que le corsaire Anglois Thomas Candish ramena en Europe.

Ce fut un moindre malheur qu'on ne le craignoit. Le détroit de Magellan cessa bientôt d'être la route des pirates que leur avidité conduisoit dans ces régions éloignées. Quelques navigateurs hardis ayant doublé le cap de Horn, ce fut dans la suite le chemin que suivirent les ennemis de l'Espagne qui vouloient passer dans la mer du sud. Il fut encore plus fréquenté par les vaisseaux François durant la guerre qui bouleversa l'Europe au commencement du siecle. L'impossibilité où se trouvoit Philippe V d'approvisionner luimême ses colonies, enhardit les sujets de son ayeul à aller au Pérou. Le besoin où on étoit de toutes choses les fit recevoir avec joie, & ils gagnerent dans les premiers tems jusqu'à huit cens pour cent. Ces profits énormes ne se soutinrent pas. La concurrence à la fin fut si considérable, les marchandises tomberent dans un tel avilissement qu'il fut impossible de les vendre. & que plusieurs armateurs les brûlerent pour n'être pas réduits à les rapporter dans leur patrie. L'équilibre ne tarda pas à se rétablir; & ces négocians étrangers faisoient des bénéfices assez confidérables lorsque la cour de Madrid prit en 1718 des mesures efficaces pour les éloigner de ces parages qu'on trouvoit qu'ils fréquentoient depuis trop longtems.

Alors s'arrêterent les expéditions pour la mer du sud par le cap de Horn. Les Espagnols les seprirent eux-mêmes en 1740 avec une utilité médiocre. Ils se flattoient qu'à l'expiration du traité de l'Assiento le commerce du Pérou redeviendroit ce qu'il avoit été. Les suites ont dû les désabuser. La colonie n'a pas sourni plus de quinquina, de laine de Vigogne, de cacao qu'elle n'en donnoit; & ses mines se sont trouvées sa considérablement diminuées, que les retours annuels en or & en argent n'ont pas passé troimillions deux cens cinquante mille piastres. In n'y a eu même rien dans cette somme pour les gouvernement, parce que, quoiqu'il ait étab les les mêmes impôts au Pérou que dans le Mexique & dans tous ses autres établissemens, les frais d'administration ont tout absorbé.

Les affaires ne sont pas conduites avec plus d'intelligence, de probité & d'économie dans la vice-royauté de la nouvelle Grenade qui est un démembrement de celle du Pérou. Cette nouvelle domination formée en 1718 s'étend sur la mer du suid depuis Panama jusqu'au golphe de Guayaquil; sur la mer du nord depuis le Mexique jusqu'à l'Orenoque; & elle s'enfonce si avant dans les terres qu'elle embrasse le royaume de

Quieto.

L'intérieur de cette grande partie de l'Amérique méridionale est en général rempli de montagnes, couvert d'épaisses forêts, & le plus communément stérile. Les Espagnols le trouverent habité par une infinité de nations peu nombreuses, la plupart errantes, presque toutes féroces & paresseules. Les hommes y étoient plus agiles, les femmes plus belles & plus blanches que dans les climats voisins. Loin des grandes rivieres on faisoit quelquefois vingt, trente & quarante lieues sans trouver une cabane. Depuis la conquête, cette foible population n'a guere diminué, parce qu'il ne s'est point établi de culture meurtriere, & que les peuples soumis n'ont pas été condamnés aux travaux des mines. On exige rarement autre chose d'eux que le tribut qu'on leur a imposé. Les uns le payent en denrées, les autres avec l'or qu'ils trouvent dans les torrens ou sur les rivieres. Il y en a même qui remplissent cette espece d'obligation avec les bénéfices qu'ils font sur quelques marchandises d'Eurorope qu'ils vendent aux Indiens qui n'ont pas été

assujettis.

À l'extrêmité de ces immenses contrées, qui ne sont ni ne peuvent être la plupart fort abondantes en productions précieuses, est le vaste pays de Quito qui faisoit autrefois une partie très-considérable de l'empire des Yncas. Sa situation l'a fait incorporer à ce que les Espagnols appellent le nouveau royaume. L'espace le mieux peuplé de cette agréable province est celui que laissent entre-elles les deux Cordillieres, ces montagnes devenues fi célébres dans l'histoire des sciences depuis qu'elles ont servi pour ainsi dire d'échelle & de théâtre pour observer la terre, pour mesurer & déterminer la figure.

Au centre de la Zone torride, sous l'équateur même, on jouit sans cesse de tous les charmes du printems. La douceur de l'air, l'égalité des jours & des nuits font trouver mille délices dans un pays que le soleil embrasse d'une ceinture de feu. On le préfére au climat des zones tempérées, où le changement des saisons fait éprouver des senlations trop opposées pour n'être pas fâcheuses par leur inégalité même. La nature femble avoir réuni sous la ligne qui couvre tant de mers & si peu de terre, un concours de choses qui servent à tempérer l'ardeur du soleil dans un climat qui est pour ainsi dire un foyer de réflexion pour ses feux : l'élévation du globe dans cette sommité de sa phere; le voisinage des montagnes d'une hauteur, d'une étendue immenses & toujours couvertes de neiges; des vents continuels qui rafraîchissent les campagnes toute l'année, en

Interrompant l'activité des rayons perpendiculaires de la chaleur. L'univers entier n'offriropoint de séjour aussi agréable que le territoire Quito, si tant d'avantages n'étoient balancés pe des inconvéniens, dans un pays où la terre en équilibre sur son centre de gravité semble participer également aux torrens de bien & de mal

que la nature verse sur les humains.

A une ou deux heures après midi, tems où finit une matinée presque toujours belle, les vapeurs commencent à s'élever, l'air se couvre de sombres nuages qui se convertissent bientôt en otages. Tout reluit, tout paroît embrasé du seu des éclairs. Le tonnerre fait retentir les montagties avec un fracas épouventable. Il s'y joint souvent d'affreux tremblemens. Quelquesois l'unissormité de cette alternative est un peu changée. Si ce changement vient à rendre le tems constant pendant quinze jours, soit de pluie ou d'un soleil ardent, la consternation est universelle. L'excès de l'humidité ruine les semences, & la secheresse produit des maladies dangéreuses.

Mais hormis ces contretems qui sont fort rares, le climat de Quito est un des plus sains.
L'air y est généralement si pur qu'on n'y connoît pas ces insectes dégoûtans qui affligent la
plupart des provinces de l'Amérique. Quoique
le libertinage & la négligence y rendent les maladies vénériennes presque générales, on s'en ressent
peu. Ceux qui ont hérité de cette contagion ou
qui l'ont méritée vieillissent également sans danger
et sans incommodité.

La fertilité du terroir répond à tant d'avantages. L'humidité & l'action du soleil étant consinuelles & toujours suffisantes pour dévélopper

Sc fortifier les germes, on a continuellement Tous les yeux l'agréable tableau de trois belles aisons de l'année : à mesure que l'herbe seche il en revient d'autre, & le mail des prairies est à peine tombé qu'on le voit renaître. Les arbres sont sans cesse couverts de feuilles vertes, ornés de fleurs odoriférantes, sans cesse chargés de fruits dont les couleurs, la forme & la beauté varient par tous les dégrés de dévéloppement qui vont de la naissance à la maturité. Les grains s'élevent dans les mêmes progressions d'une fécondité toujours renaissante. On voit d'un seul coup d'œil germer les semences nouvelles, d'autres grandir & se hérisser d'épics, d'autres jaumir, d'autres enfin tomber sous la faux du moissonneur. Toute l'année se passe à semer & à recueillir dans l'enceinte d'un même champ ou du même horizon. Cette variété constante dépend de la fituation des montagnes, des collines, des plaines & des vallées.

L'abondance du bled du mays, du sucre, des troupeaux, de toutes les denrées & le bas prix où les tient nécessairement l'impossibilité de les exporter, ont plongé dans la plus grande oisse veté, dans les plus grands excès la province en-

tiere, sur-tout la capitale.

Quito conquis par les Espagnols en 1534 & bâti sur le penchant de la célèbre montagne de Pichincha dans les Cordillieres, peut avoir cinquante mille habitans tous livrés à une débauthe honteuse & habituelle. Quoique ces mœurs soient assez communes dans toutes les colonies Espagnoles, nulle part ailleurs elles n'ont été poussées à cet excès de corruption. Le jeu remplit les intervalles. Cette passion est si générale, que les personnes les plus considérables y

ruinent leurs affaires, que ceux d'un moindrang y perdent leurs habits, les habits mêm de leurs femmes. L'ivrognerie dont on ne soup conneroit pas une nation naturellement si sobre comble la mesure du désordre. Les fortunes n'excès du vin qui vient de fort loin, on se la vre avec sureur au maté, liqueur composée de l'herbe du Paraguay, de sucre, de citron & de sleurs odorisérantes. On joint avec profusion à cette boisson, l'eau-de-vie de sucre qui est fort commune. Les plus pauvres Métis, les Indiens, le peu qu'il y a de noirs dans un pays si éloigné des mers novent leur raison dans la chicha.

La métropole ne cesse d'accuser cette dépravation de mœurs & la misere qu'elle engendre d'avoir fait tomber les mines d'or & d'argent qu'on exploita après la conquête, & d'avoir fait négliger celles qui ont été découvertes depuis. Elle gémit sur-tout de ce qu'aucune des dix-huit veines qui furent trouvées en 2728 dans la jurisdiction de Riobamba n'a jamais été suivie. La province pourroit, dit-on, se livrer à ce genre d'industrie avec d'autant plus de succès qu'elle est plus peuplée en Indiens & en Espagnols qu'aucune autre contrée du nouvean monde, & qu'elle tire de son sein une prodigieuse abondance d'excellens vivres qu'ailleurs il faut faire venir de fort loin & à trèsgrands frais. Alors cette contrée autrefois si opulente pourroit redevenir ce qu'elle a été, & reprendre un éclat que le préjugé & la disposition des lieux l'empêcheront toujours d'obtenir de son agriculture & de ses manufactures.

Les Espagnols nés à Quito, & la plupart de ceux qu'on y envoie d'Europe pour les gouver-

## philosophique & politique. 197

er, trouvent ces reproches mal fondés. Ils penent communément que les mines de cette proince ne sont pas assez abondantes pour couvrir
es frais de leur exploitation. Il seroit téméraire
e prononcer sur cette contestation. Cependant
our peu qu'on veuille se rappeller la passion que ce
euple conquérant a toujours montré pour ce
jenre de richesses, qui sans aucun travail de sa
art ne lui a coûté que le sang de ceux qui le
rossédoient, on présumera qu'il n'y a qu'une eniere impossibilité fondée sur l'expérience, qui
ruisse déterminer cette nation à se resuser à son
attrait naturel & aux pressantes sollicitations de
la métropole.

Quoiqu'il en soit, il est certain que le Quito ne fournit au commerce d'Espagne que du quinquina. L'arbre qui donne ce sameux remede a arement plus de deux toises & demi de haut. Son tronc & ses branches sont d'une grosseur proportionnée. Il croît dans les forêts au milieu de beaucoup d'autres plantes, & se reproduit par les graines qui tombent naturellement à terre. Sa seule partie précieuse, c'est son écorce dont on le dépouille, & à laquelle on ne donne d'autre préparation que de la faire sécher. On a préséré la plus épaisse jusqu'à ce que des analyses savantes faites en Angleterre & des expériences répétées ayent démontré que la plus légere avoit plus de vertu.

On a cru long-tems que l'arbre du quinquina ne se trouvoit que sur le territoire de Loja ville sondée en 1946, par le capitaine Alonso de Mercadillo. Le plus estimé étoit celui qui croissoit à deux lieues au sud de la place sur la montagne de Cajanuma; & il n'y a pas plus de quarante ans que les négocians se faisoient donner par des notaires un certificat qui faisoit foi que l'accorce qu'ils achetoient étoit de ce lieu deven célébre. Le même arbre a été trouvé dans le derniers tems aux environs de Riobamba, de Cuença & dans quelques autres lieux tous de la

province de Quito.

Le quinquina dont on venoit de faire d'heureuses épreuves à Lima fut connu vers l'an 1639 Rome. Les Jésuites qui l'y avoient porté le distribuerent gratuitement aux pauvres, & le vendirent au poids de l'argent aux riches. L'année suivante Jean de Vega médécin d'une vice-reine du Pérou qui en avoit ressenti les salutaires esfets, l'établit en Espagne à cent écus la livre. Ce remede eut bientôt une grande réputation, & elle se soutint jusqu'à ce que les habitans de Loja ne pouvant pas fournir aux demandes qu'on leur faisoit, s'aviserent de mêler plusieurs écorces différentes à celle qui étoit si recherchée. Cette infidélité diminua la confiance qu'on avoit au quinquina, & par conséquent son prix. Les mesures que prit la cour de Madrid pour remédier à un désordre si criant, n'eurent pas un succès -complet. Les nouvelles découvertes doivent avoir rendu cette production si commune, qu'il ne paroît pas vraisemblable qu'on continue à la falfifier.

C'est une opinion généralement reçue que lesnaturels du pays ont connu sort anciennement. l'usage du quinquina. Ils le faisoient, dit-oninsuser dans l'eau pendant sin jour, & donnoient la liqueur à boire au malade sans le marc. La crainte d'indiquer aux Espagnols leurs tyrans un remede si salutaire, les y sit renoncer eux-mêmes. Ils en avoient si bien perdu le souvenir qu'ils pensoient que l'Europe ne l'employoit que dans ses teintures. Justieu botaniste françois leur ouwrit les yeux il y a environ vingt ans. Il leur apprit à distinguer les médiocres especes de quinquina des bonnes, des excellentes; & les accoutuma à recourir comme nous à la vertu spé-

cifique contre les fievres intermittentes.

Ce peuple n'a pas été si docile aux instructions des hommes éclairés qui ont voulu lui persuader de s'attacher à la culture de la cochenille. On en trouve dans quelques contrées de la province absolument de la même qualité que celle de la nouvelle Espagne. Elle est employée toute enviere dans les manufactures de Loja & de Cuença, ce qui assure la supériorité à leurs étoffes & à leurs tapis sur ceux de Quito où on n'en fait pas usage. Si les Espagnols petivent-jamais fortir de leur inaction pour suivre ce genre d'industrie ils s'ouvriront avec l'Eurobe une branche de commerce qu'on grossira si l'on veut du produit de la cannelle. Sa antició est apper en

Vers le côté oriental des Cordillieres sont serués le pays de Quixos & celui de Macas qui furent conquis en 1979 2080 annexes à la province de Quito. On n'y trouve que quelques villages opars & très-miserables. La premiere de ces contrées n'a jamais été utile à la métropole ! & la feconde a cessé de l'estre depuis que le soulevement des Indiens a fait abandonner les riches mines qu'on y exploitoit. L'une & l'autre produisent de la camelle qui est d'un usage commun dans le Pérou & qui pourroit s'étendre beaucoup plus loin 3 fi on vouloit se donnér les foins necessaires. Cette cannelle, quoique visiblement de la même nature que celle de Ceylan, · lui est actuellement fort inférieure, mais peutêtre parviendroit-on à lui ôter ce qu'elle a de défectueux. Nous serions d'autant plus portés à le penser, que l'arbre qui la produit, lorsqu'ilest dans un terrein bien découvert, éloigné d'autres plantes qui le couvrent communément de leur ombre, débarrassé de racines étrangeres qui pourroient lui dérober la nourriture dont il abesoin pour donner au fruit sa persection, offre une écorce dont l'odeur & le goût ne le cédent pas à celle de l'Asie, soit qu'elle n'ait pas moins de vertu réelle ou qu'elle doive ce mérite à l'avantage d'être plus fraîchement cueillie. On peut ajouter qu'il faut être bien connoisseur, pour distinguer l'huile de cannelle venue de Quito de celle qui nous arrive des Indes Orientales,

En attendant que le Quito ouvre les yeux sur ses avantages naturels, les richesses de la nouvelle Grenade sont bornées aux métaux du Popayan & du Choco, deux provinces conquises en 1536. La stérilité de ces contrées sit d'abord juger peu savorablement de leur acquisition; mais on ne tarda pas à faire des découvertes qui leur donnerent un grand prix. Il sut trouvé une infinité de mines d'or, d'autant plus précieuses, que l'exploitation n'en est, ni chere, ni difficile, ni dangereuse.

Dans la plupart des mines, le mineral se trouve enveloppé de tant d'autres matieres métalliques, qu'il faut employer le mercure pour faire la séparation. Il en est où l'or est incrusté dans des pierres si dures que l'enclume & la calcination ne pouvant les briser qu'avec des dépenses extraordinaires, on est réduit à la nécessité de les abandonner. Dans quelques-unes, l'or est si bien mêlé avec le tombac, qu'il est impossible de les

séparer.

Au Choco, au Popayan sur-tout le mineral se: trouve répandu & mêlé dans la terre & dans le gravier. Ils sont portés tous ensemble dans un grand réservoir où l'on fait entrer l'eau par un conduit. Cette masse bientôt changée en boue, est remuée jusqu'à ce que les parties les plus légeres soient sorties du réservoir par un autre conduit qui sert à l'écoulement des eaux. Alors les ouvriers entrent dans le réservoir, prennent les matieres pesantes c'est-à-dire le sable & le métal qui sont restés au fond, & les mettent ensemble dans des baquets de bois qu'ils remuent circulairement par un mouvement prompt & uniforme. Ils changent l'eau, & continuent à séparer les matieres les plus légeres des plus pesantes. Enfin il ne reste au fond de ces baquets que l'or purgé de tous les corps étrangers avec lesquels il étoit mêlé. Ordinairement il s'y trouve en poudre; quelquefois en grains de différentes grosseurs. La même opération se répéte dans un second & troisieme réservoirs placés au dessous du premier pour recevoir les parties légeres, d'or qui peuvent avoir été emportées du premier bassin par le mouvement de l'eau. Une partie des ouvriers est employée dans les lavoirs. tandis que les autres remuent & charient la terre des mines. Il n'y a point d'interruption dans les tray aux.

Ils sont le partage d'environ huit mille noirs. Ces esclaves qui ne sont jamais employés dans les mines qui ont de la prosondeur, parce que la fraîcheur les y fait périr, sont réservés pour les mines qui sont à la superficie de la terre. Par-tout où ils peuvent être employés sans risque de leur vie on les présère à l'Indien, qui a moins d'intelligence, de sorce qu'eux, & sur-

tout de cette bonne volonté qui donne la forc& l'intelligence. L'usage universel au Popaya
& au Cocho est qu'ils rendent chaque jour à leur r
maître une demi-once d'or. Ce qu'ils en peurvent ramasser par-delà leur appartient; ains que
ce qu'ils trouvent les sêtes & les dimanches,
qu'on leur abandonne entierement, mais à condition qu'ils se nourriront ce jour-là. Cet arrangement met les plus laborieux, les plus sages, les
plus heureux d'entr'eux en état d'acheter plutôt
ou plus tard leur liberté. Lorsqu'ils l'ont obtenue
ils mêlent leur sang avec celui des Espagnols par
des mariages: Les deux nations ne forment plus
qu'un même peuple.

Le fruit de son industrie est porté à Santa-Féde Bogota bâti en 1736 par Gonsalve Ximenés de Queseda, dans un lieu où il étoit monté de la mer du nord par la rivière de la Magdelaine, dans le même tems précisément que Sébastien de Belalcazar y descendoit du Popayan. Il y eut pout les limites entre les deux conquérans de grands démêlés qui se terminerent à l'avantage de Queseda. La cité qu'il avoit élevée devint la capitale du nouveau royaume de Grenade, où se sormerent successivement les villes de Marequita, de Pampelune de Tocayma, & quelques autres moins considérables.

Les historiens Espagnols parlent avec enthoufiasme de la quantité d'émeraudes & d'argent qu'on tira d'abord de cette colonie. Quelquesuns en font monter le produit à des sommesqui étonnent les imaginations les mieux formétspour le merveilleux. Jamais peut-être l'exageration n'a été poussée plus loin. Si la réalité avoit seulement approché des sables qu'on a débitées x les Colons se servient multipliés à proportion des richesses, comme il est arrivé dans tous les établissemens dont l'opulence n'est pas contestée. Cette population n'existe pas, & on ne peut citer aucune époque où il se soit sait des émigrations sensibles.

Mais quelle que soit la raison du dépérissement de ces lieux autresois si renommés, ils sont tombés dans une prosonde obscurité, depuis que les mines de leur territoire ne sont plus exploitées. Si Santa-Fé lui-même s'est un peu sauvé de l'ouble, il ne tire pas cet avantage de ses productions qui se réduisent à du tabac de médiocre qualité qu'on répand dans l'intérieur des terres, à un peu de bled qui sert à l'approvisionnement de Carthagene, & à quelques soibles parties d'or que lui sournit la valée de Neyva. L'attention qu'on lui accorde encore est une suite du bonheur qu'il à d'être le siege du gouvernement, le centre de toutes les affaires, l'entrepôt des richesses du Popayan & du Choco.

Elles sont portées à dos de mulet l'espace de cinquante lieues, & embarquées à Honda sur la riviere de la Magdaleine dans les bâtimens légers. Après quelques jours de navigation, on entre dans un canal que la nature avoit formé, qui fut élargi au milieu du dernier siecle & qui conduit jusqu'à Carthagene. Dans les saisons où il manque d'eau, & bientôt il en manquera dans toutes par la négligence du gouvernement, on continue à suivre le tleuve jusqu'à trois journées de cette ville célébre où on se rend par

terre. A final and

Le lieu où l'on voit aujourd'hui Carthagene fut découvert en 1502 par Bastidas qui s'y seroit établi, s'il n'avoit été répoussé par les sauvages. Plusieurs avanturiers de sa nation qui suivinent

ses traces, éprouverent le même malheur. Heredia parut enfin en 1527 avec des forces suffisantes pour donner la loi. Il bâtit & peupla la ville à dix dégrés vingt-cinq minutes quarante-huit secondes & demie de latitude du nord.

La prospérité de cet établissement y attira en 1544 des corsaires François qui le pillerent. Il fut brûlé en 1585 par le célébre Drak. Pointis le prit & le rançonna en 1697. L'amiral Vernon se vit réduit en 1741 à en lever le siege, quoiqu'il l'eut formé avec vingt-cinq vaisseaux de ligne, fix brûlots, deux galiotes à bombes, & assez de troupes de débarquement pour conqué-

rir l'Amérique entiere.

Après tant de révolutions Carthagene subsiste avec éclat dans une presqu'isse de sable qui ne tient au continent que par deux langues de terre dont la plus large n'a pas trente-cinq toiles. Ses fortifications sont régulieres & à la moderne. La nature a placé à peu de distance une coline de shauteur médiocre qui la domine, & sur laquelle on a construit la citadelle de Saint-Lazare. En tems de paix ces ouvrages font gardés par dix compagnies de troupes réglées de soixante-dixfent hommes chacune. La ville est une des mieux ibâties, des mieux percées, des mieux disposées du nouveau monde. Elle peut contenir vingtcinq mille ames. Les Espagnols forment la sixieme partie de cette population; les Negres, les Indiens, les races formées de mêlanges variés à l'infini composent le reste.

Cette bigarure est plus commune à Carthagene que dans les autres colonies Espagnoles. On y voit arriver continuellement sur tous les vaisseaux une foule d'avanturiers sans emploi, fans biens, fans recommandation. Dans

un pays où ils ne sont connus de personne & où aucun habitant n'ôse prendre confiance en leurs services, leur destinée est de vivre misérablement d'aumônes conventuelles & de coucher au chagrin d'une situation si triste, & la mauvaise qualité de leur nourriture les jettent presque toujours dans quelque maladie dangéreuse. Les negresses & les mulâtresses libres s'empressent alors de les retirer dans leurs maisons & les soignent avec un zele extrême. Elles les font enterrer avec appareil s'ils meurent; s'ils recouvrent leur fanté, ils en sont quittes pour épouser leur bienfaitrice ou quelqu'une de ses filles. Ceux qui n'ont pas le bonheur d'être dans une fituation affez désespérée pour intéresser la pitié des femmes, sont réduits à se retirer dans quelque village pour y vivre de la culture des terres & du fruit de leur travail, ce que la paresse orgueilleuse des habitans regarde comme la derniere des ignominies: L'indolence est poussée si loin que les hommes & les femmes riches ne quittent leurs hamacs que le moins qu'ils peuvent. Leur occupation est de s'y bercer pour se rafraîchir.

Le climat est sans doute un des grands principes de cette inaction. Les chaleurs sont excessives & continuelles à Carthagene. Les torrens d'eau qui tombent sans interruption depuis mai jusqu'en novembre, ont cette singularité qu'ils ne rafraîchissent jamais l'air quelquesois un peu tempéré dans la saison seche par les vents du nordest. La nuit n'est pas moins étoussante que le jour. Les habitans passent un été de six mois comme dans des bains chauds. Une transpiration habituelle leur donne la couleur pâle & livide de malades. Lors même qu'ils ne le sont pas-

leurs mouvemens se ressentent de la molesse du climat qui relâche leurs sibres. On le sent jusques dans leurs paroles qui sortent sentement de leur bouche, à voix basse & par de longs & fréquens intervalles. Ceux qui arrivent d'Europe conservent leur fraîcheur & leur embonpoint trois à quatre mois. Ils perdent ensuite l'un & l'autre dans des sueurs qui ne sont jamais in-

terrompues.

Cet état est l'avant-coureur d'un mal plus redoutable encore, mais dont la nature est peu connue. A quelques-uns il vient pour s'être refroidis, & à d'autres pour n'avoir pas digéré. Il se déclare par un vomissement accompagné d'un si violent délire, qu'il faut lier le malade pour l'empêcher de se déchirer. Souvent il expire au milieu de ces transports qui ne durent que trois ou quatre jours. Ceux qui ont échappé à ce danger dans les premiers tems ne courent aucun risque. Des témoins éclairés assurent même que lorsqu'on revient à Carthagene après une longue absence, on n'a rien à craindre.

Cette ville & son territoire présentent le spectacle d'une lepre hideuse qui attaque indisséremment les Européens & les gens du pays. Ceux qui veulent l'attribuer à la chair de porc ne sont pas attention que cette maladie n'est pas connue dans les autres contrées de l'Amérique où cette nourriture est aussi commune. Pour en arrêter la contagion, on a sondé un hôpital hors de la ville. Tous ceux qu'on en croit attaqués y sont rensermés sans distinction de sexe, de rang, ni d'âge. Le fruit d'un arrangement si sage est perdu par l'avarice des administrateurs qui permettent aux pauvres d'aller mendier au risque d'insecter ceux qui s'en laissent approcher. Aussi

Le nombre des malades est-il si grand, que l'enceinte de leur demeure a une étendue immense. Chacun y jouit d'un petit terrein qu'on lui marque à son entrée. Il s'y bâtit une cabane proportionnée à fa fortune, où il vit sans trouble jusqu'à la fin de ses jours qui sont souvent longs quoique malheureux. Cette maladie excite si vivement au plaisir dont l'attrait est le plus impézieux, qu'on a cru devoir permettre le mariage a ceux qui en sont attaques. C'est une démangeaison ajoutée à une démangeaison. Elles semblent s'irriter par la satisfaction des besoins qu'elles donnent : elles croissent par leurs remedes, & se reproduisent l'une par l'autre. Le dé-Lagrément de voir ce mal ardent qui coule avec le sang se perpétuer dans les enfans, a cédé à la crainte d'autres désordres peut-être chimériques.

Si la négligence des Espagnols nous étoit moins connue, nous les inviterions à faire une épreuve qui vraisemblablement auroit des suites favorables. Il est des peuples en Afrique, situés à peu près à la même latitude, qui sont dans l'usage de se frotter le corps avec une huile extraite du fruit d'un arbre semblable au palinier. Cette huile est d'une odeur désagréable, mais elle a la propriété falutaire de boucher les pores de la peau. & d'arrêter des sueurs que la chaleur du climat rendroit excessives, sur-tout dans les trois mois de l'année où un calme affreux s'appélantit sur ces contrées. Qu'on essaye une méthode à peu près semblable à Carthagene : peut-être y verrat-on diminuer, cesser même totalement la lepre? On fait que ceux qui en sont attaqués ne transpirent plus, qu'ils ont la peau dure & farineuse. S'écarteroit-on des principes d'une faine physique, en l'attribuant à une transpiration trop abondante qui appauvrit les fibres de la peau, & les met hors d'état de faire leurs fonctions? Une huile, une graisse propre à diminuer cette transpiration extrême, à en empêcher en même tems la suppression totale, ne paroissent-ils pas des moyens indiqués par la nature pour prévenir

la calamité que nous déplorons.

Malgré cette maladie, malgré le vice du climat, malgré beaucoup d'autres inconvéniens. l'Espagne a été toujours extrêmement attachée à Carthagene à cause de son port un des meilleurs que l'on connoisse. Il a deux lieues d'étendue, un fond excellent & profond. On y éprouve moins d'agitation que sur la riviere la plus tranquille. Le seul canal de Bocachique y conduisoit autrefois. Il étoit si étroit qu'il n'y pouvoit passer à la fois qu'un vaisseau canonné = de près par les batteries croisées des forts établis sur les deux bords. Les Anglois ayant détruit en 1741 les fortifications qui défendoien ce passage, il fut fermé par les Espagnols. On rouvrit un ancien canal disposé de façon qu'il ne sera pas facile aux escadres ennemies de le forcer. C'est par-là que tous les bâtimens entrent aujourd'hui dans le port.

Dans le tems que le commerce du Pérou se saisseit par la voie des galions, ces vaisseaux se rendoient à Carthagene avant d'aller à Portobelo, & y repassoient à leur retour. Au premier voyage ils déposoient les marchandises nécessaires pour les provinces intérieures, & ils en recevoient le prix au second. Cet arrangement blessa les négocians de Lima, qui prétendirent que lorsqu'ils revenoient de la foire, ils trouvoient tout leur pays approvisionné des choses

qu'ils

philosophique & politique. 209

qu'ils avoient été chercher fort loin avec des dépenses infinies. Ils demanderent & ils obtinrent que Carthagene ne fut pourvue qu'après Portopelo.

Les Provinces de Santa-Fé, de Popayan, de Quito étoient réduites par cette complaisance, ou à tirer à grands frais & avec de grands risques leurs besoins de la foire même, ou à se contenter de ce qui y auroit été rebuté. Cette disposition qui dura plusieurs années les aigrit à un point extrême. On imagina en 1730 un tempérament qui parut propre à concilier les esprits. Il fut arrêté que les choses seroient rétablies sur l'ancien pied, mais qu'à l'arrivée des galions le commerce des marchandises d'Europe cesseroit entre les deux vices-royautés. L'Espagne n'étoit pas encore assez avancée dans la connoissance de l'économie politique pour sentir à quel point un pareil réglement blessoit la raison & ses intérêts.

La suppression des galions n'a rien changé à cette conduite. Les vaisseaux qui se rendent successivement à Carthagene pour y porter ce qui est nécessaire à l'approvisionnement de la vice-royauté de la nouvelle Grenade, n'en rapportent pas annuellement au delà d'un million de piastres. Ceux qui font instruits qu'il s'en fabrique plus du double dans la monnoie de Santa-Fé la seule qui existe dans le pays depuis la suppression de celle de Popayan, & qui ne peuvent pas ignorer d'ailleurs qu'il s'en faut de beaucoup que tout l'or qui sort des mines n'y soit fabriqué, seront étonnés de la modicité de ces retours. Leur surprise cessera, s'ils font attention à la quantité d'or qui sort en fraude. La contrebande se fait en cent endroits de la côte. Les richesses du Tome III.

Choco s'écoulent principalement par la riviere à Trato qui se jette dans le golphe de Darien, & celles du Popayan par les différentes embouchures de la Magdelene qu'il est impossible de garder. L'Espagne ne réussira jamais à rompre le cours de ces liaisons interlopes, à moins qu'elle n'abandonne ses anciennes maximes. Un système plus raisonnable ne retiendroit pas seulement dans ses mains les trésors qui sui échappent; il donneroit encore une nouvelle valeur aux seules terres de la vice-royauté qui soient cultivées avec quel-

que utilité pour la métropole.

Entre le riviere de la Magdelene & le sleuve Orénoque est une longue suite de côtes qui occupent un espace immense. Elles furent découvertes en 1499 par Ojeda, Jean de la Cosa, & Améric Vespuce, quiaborderent avec quatre vaisseaux à un endroit qu'ils nommerent Venezuela à cause de la ressemblance qu'ils lui trouverent avec = Venise. Les établissement que ces avanturiers & leurs imitateurs tenterent dans le continent ne se formerent pas avec autant de facilité que ceux des isles. Les sauvages accoutumes à se faire mutuellement la guerre opposerent de la résistance, quelquesois même une résistance assez opiniatre. A la fin de petites nations isolées qui par caractere ou par leur état de guerre avoient rarement une demeure fixe, prirent le parti de s'enfoncer dans les terres ou de se soumettre.

On bâtit alors un assez grand nombre de petites villes dont les plus connues ont toujour été Cumana, Caraque, Verine, Coro, Maracaibo, & Sainte-Marthe. Le territoire de quelques-unes offrit des mines d'or qui furent d'abord exploitées. Leur produit sut assez considé-

rable dans les premiers tems; mais le succès ne sut que passager, soit qu'elles ne sussembla-ble, qu'on n'en ait jamais attaque que les branches. Il fallut bientôt les abandonner. Dans les établissemens qui manquoient de mines, les Espagnols altérés d'or & de sang alloient dans l'interieur du pays massacrer les Indiens ou leur arracher ce qu'ils avoient ramassé de ce sable précieux dans les rivieres pour en faire divers ornemens. Ensin la derniere ressource de ces surieux étoit de saire des esclaves pour les transporter aux isses que leur barbarie avoit dépeuplées.

L'horreur de cette conduite échauffa Las-Casas. En 1519, il proposa pour cette côte une colonie où personne ne pourroit s'établir que de son aveu. Ses Colons devoient être vêtus de maniere à faire croire qu'ils n'étoient pas de la nation qui s'étoit rendue si odieuse. Leur habit devoit être blanc, avec une croix de la couleur & à peu de chose près de la figure de celle de Calatrava. Il assuroit qu'avec ces especes de chevaliers & des missionnaires formés de sa main. il réuffiroit sans guerre, sans violence, sans esclavage à apprivoiser les sauvages, à les civilifer, à établir une bonne culture, à exploiter même les mines qu'on découvriroit. Son ambition se bornoit à obtenir pour ses dépenses le douzieme de ce que le gouvernement retireroit

des contrées dont on méditoit la félicité.

Ce plan étoit trop favorable à l'humanité pour n'être pas rejetté. Les ambitieux qui manient les états & les peuples, les conformment comme une denrée, traitent de chimere tout ce qui tend

à rendre les hommes meilleurs & plus heureux. Il fallut attendre que les besoins où entraine la cupidité permissent de tenter une civilisation qu'un homme vertueux avoit suggérée. Charles Quint engagea la province de Venezuela située au milieu de la côte qui nous occupe à la famille des Velsers qui lui avoit fait des avances considérables. Ces riches négocians d'Ausbourg y envoyerent en 1728 quatre cens quatre-vingt Allemands, dont l'avarice & la férocité surpasserent tout ce qu'on avoit vu jusqu'alors dans le nouveau monde. L'histoire les accuse d'avoir massacré ou fait périr un million d'Indiens; & il ne paroît pas qu'elle les ait calomniés. Leur tyrannie finit par une catastrophe horrible, & on ne pensa pas à les remplacer. On fut réduit à regarder comme un bonheur que la contrée qu'ils avoient dévastée rentrât sous la domination Espagnole.

Malheureusement les scenes d'horreur qu'avoient données les Allemands furent renouvellées par Carjaval qui sut chargé du gouvernement de ce trop infortuné pays. Le monstre, il est vrai, porta sa tête sur un échasaut; maisce châtiment ne rappella pas du tombeau les victimes qu'il y avoit plongées. La dépopulation étoit si entiere qu'on sit venir d'Afrique en 1500 un grand nombre de negres sur lesquels on fondoit les plus hautes espérances. L'habitude de la tyrannie sit traiter ces esclaves avec tant de dureté qu'ils se révolterent. On s'autorisa de leur rébellion pour massacrer tous les mâles; & la colonie redevint encore un désert mêlé des cendres de negres, d'Espagnols, d'Indiens, & d'Al-

Iemands.

Elle retomba dans un profond oubli pour l'ong-tems. Les provinces voisines de l'Orenoque & de la Magdelene y sont encore, quoique l'étendue, l'excellence, la varieté de leur loi invitent continuellement la métropole à en tirer plusieurs productions la plupart sort riches. Le centre seul de cette côte prodigieuse

s'occupe de la culture du cacao.

Le cacaotier est un arbre de grandeur moyenne, qui vient de sa graine qu'on plante de distance en distance. Lorsqu'il commence à pouszer, il se divise en trois, quatre, cinq ou six troncs suivant la vigueur de sa racine. A mefure qu'il croît, ses branches toujours éloignées les unes des autres se panchent vers la terre. Ses feuilles longues, lisses, agréables à l'odorat, terminées en pointe, ressembleroient assez, si elles étoient luisantes, à celle de l'oranger. De la tige ainsi que des branches naît une fleur jonquille dont le pistil renferme la gousse qui contient le fruit. Cette gousse qui a la figure d'un melon pointu & divisé en côtes bien marquées, acquiert la longueur de six à sept pouces sur quatre ou cinq de large, & renferme de vingt à trente petites amandes. Elle est verte pendant qu'elle croît. Lorsqu'elle devient jaune, c'est une marque que son fruit commence à prendre de la consistance. Dès qu'elle a une couleur de musc foncé il faut la cueillir & la faire lécher sans délai. Chaque grain de cacao se trouve renfermé dans les divisions des membranes de la gousse: On fait deux récoltes par an : elles sont égales pour la qualité & pour l'abondance.

Le cacaotier qui commence à récompenser les travaux du cultivateur au bout de deux ou trois ans, exige un terrein humide. Si l'eau lui manque, il cesse de produire, il desseche & périt. Un ombrage qui le garantisse continuellement des ardeurs du soleil, ne lui est pas moins nécessaire. On doit l'entourer d'arbres plus robustes à l'abri desquels il puisse prospérer. Les soins qu'il exige d'ailleurs ne sont ni pénibles, ni dispendieux. Il sussit d'arracher les herbes qui

le priveroient de sa nourriture.

Quoique le cacaotier soit cultivé avec succès dans plusieurs contrées de l'Amérique, qu'il croisse même naturellement dans quelques-unes, il no réussit nulle part aussi bien que sur la côte que nous décrivons. Toutes ses parties en recueillent un peu; mais il n'est devenu un objet important que sur le territoire de Caraque. On estime que la récolte de ce fruit précieux passe cent mille : fanegues de cent dix livres chacune. Le pays a ou Santa-Fé en consomment vingt mille; le Mexique un peu plus, les Canaries une petite cargaison; & l'Europe cinquante à soixante mille. Cette culture occupe dix ou douze mille negres. Ceux d'entr'eux qui ont obtenu successivement la liberté ont fondé la petite ville de Nirva où ils ne souffrent point de blancs.

Le commerce de Caraque auquel la Guayra, qui en est à deux lieues, sert de port, sut longtems ouvert à tous les sujets de la monarchie Espagnole, & il l'est encore aux Amériquains. Ceux d'Europe sont moins bien traités. Il s'est formé en 1728 à Saint-Sebastien une compagnie qui a obtenu le droit exclusif d'entretenir des liaisons avec cette partie du nouveau monde. Les quatre ou cinq vaisseaux qu'elle expédie tous les ans, partent du lieu de son origine;

# philosophique & politique. 215

mais leur retour se fait à Cadix. La fanegue de cacao, qui coûte rarement dans la colonie plus de six ou sept piastres payées en marchan-dises, est livrée au public au prix sixe de trente-huit. Il n'y a point de taux arrêté pour les foibles parties de coton, d'indigo, & de cuirs

qui en viennent.

Quand on considere que c'est-là tout le produit d'une côte qui a neuf cens lieues de long sur vingt, trente & quarante de profondeur, dans un terrein le plus souvent excellent, il est bien difficile de ne pas tomber dans un étonnement mêlé d'indignation. L'Espagne peut faire cesser quand elle le voudra, ces sentimens qui la dégradent. Qu'elle accorde une grande liberté, qu'elle supprime les impôts, qu'elle donne, s'il le faut, des gratifications; & ceux de ses sujets qui végétent dans une indolence dont en Europe on n'a point d'idée, ne tarderont pas à recouvrer de l'activité. Qu'elle prenne des moyens efficaces pour mettre le travail en honneur; & les brigands qui vivent misérablement de la contrebande à Sainte-Marthe sur la riviere de la Hache, dans d'autres endroits aimeront à devenir des cultivateurs. Qu'à cet esprit de destruction qui a fait jusqu'ici la base de sa politique, elle substitue des principes de modération & d'humanité, & l'on verra les Motilones, les Guajaros, tous les sauvages qui embrassent le derriere de ses établissemens ou qui en interceptent la communication, s'empresser de former des liaisons qui deviendront nécessairement & réciproquement utiles. Alors les provinces situées entre les rivieres de la Magdelene & de l'Orenoque s'éleveront à l'éclat au-

# 216 Histoire philosop. & polit.

quel la nature les appelle. Elles surpasseront en productions riches & variées tant de colonies dont on vante depuis si long-tems la fertilité. Ces grands objets sont si sensibles qu'il seroit inutile de s'y arrêter davantage. Nous nous hâterons de parler du Chili.

Fin du septieme Livre.



# HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

ET

# POLITIQUE,

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

#### LIVRE HUITIEME

E pays connu sous le nom de Chili, est borné à l'orient par d'immenses déserts qui aboutissent au Paraguay, & à l'occident il s'étend sur la mer du sud des frontieres du Pérou au détroit de Magellan, c'est-à-dire, depuis les vingt-sept dégrés de latitude méridionale jusqu'aux cinquante-trois dégrés trente minutes. Les Yncas soumirent à leurs sages loix une partie decette vaste contrée, & ils se proposoient d'y assujettir le reste, mais ils trouverent des difficultés qu'ils ne purent vaincre.

Cè grand projet fut repris par les Espagnols

aussi-tôt qu'ils eurent sait la conquête des principales provinces du Pérou. Almagro parti de Cusco au commencement de 1535 traversa les Cordillieres; êc quoiqu'une grande partie des soldats qui le suivoient y eussent trouvé la mort, il sut reçu avec une soumission entiere par les peuples anciennement dépendans du trône qu'on venoit de renverser. La terreur de ses armes lui auroit sait obtenir vraisemblablement de plus grands avantages, si des intérêts particuliers ne l'eussent au centre de l'empire où il trouva une mort tragique.

Les Espagnols reparurent au Chili en 1541. Valdivia qui les conduisoit, y pénétra avec une facilité extrême. Les nations qui l'habitojent vouloient faire leur récolte. Dès qu'elle sut sinie on prit les armes. La guerre dura dix ans sans interruption. A la vérité quelques cantons découragés par les pertes continuelles qu'ils fai-soient avoient pris le parti de se soumettre; mais d'autres désendoient toujours leur liberté, quoi-

qu'avee un délayantage presque continuel.

Un capitaine Indien auquel son âge & ses infirmités ne permettoient pas de sortir de sa cabane, entendoit toujours parler de ces malheurs.

Le chagrin de voir les siens constamment battus par une poignée d'étrangers, lui donna des sorces. Il forma treize compagnies de mille hommes chacune, qu'il mit à la queue l'une de l'autre, & les mena à l'ennemi. Si la premiere étoit mise en déroute, elle devoit éviter de se jetter sur la seconde, & s'aller rallier sous la protection de la derniere. Cet ordre qui fut sidélèment suivi, déconcerta les Espagnols. Ils ensoncerent successivement tous les corps sans en retirer aucun avantage. Les hommes & les chevaux ayant

également besoin de repos, Valdivia ordonna la retraite vers un défilé où il prevoyoit qu'il seroit aisé de se défendre. On ne lui donna pas le tems d'y arriver. Les Indiens de l'arrieregarde s'en étant emparés par des voies détournées tandis que ceux de l'avant-garde suivoient ses pas avec précaution, il fut enveloppé &c massacré avec les cent cinquante cavaliers qui formoient sa troupe. On versa, dit-on, de l'or fondu dans sa bouche. Abreuve-toi donc de ce métal dont vous êtes si fort ultérés toi & les tiens, lui crioient les sauvages.

Ils profiterent de leur victoire pour porter la désolation & le feu dans les établissemens Européens. Plusieurs furent détruits & tous auroient eu la même destinée si des forces considérables arrivées à propos du Pérou n'eussent mis les vaincus en état de défendre leurs postes les mieux fortifiés. On s'étendit un peu dans la suite, mais on ne fit jamais un pas sans combattre. De toutes les contrées du nouveau monde où les Espagnols ont voulu établir leur domination, c'est celles où ils ont toujours trouvé, où ils trou-

vent encore une plus grande rélistance.

Leurs plus irréconciliables ennemis sont les habitans d'Arauco & de Tucapel, ceux qui habitent au sud de la riviere de Biobio ou qui s'étendent vers la Cordilliere. Leurs mœurs qui ressemblent beaucoup plus à celles des sauvages de l'Amérique septentrionale qu'aux mœurs des Péruviens leurs voisins, les rendent redoutables. Ils ne portent que leurs corps à la guerre, & ne traînent après eux ni tentes ni bagages. Les mêmes arbres dont ils tirent leur nourriture, leur fournissent les lances & les javelots dont ils sont toujours armés. Assurés de trouver dans un

lieu ce qu'ils avoient dans un autre, ils ne regrettent point une grande étendue de pays qu'ils abandonnent. Tout séjour leur est égal. Leurs armées, sans embarras de vivres ni de munitions, se meuvent avec une agilité surprenante. Ils exposent leur vie en hommes qui n'y sont pas attachés; & s'ils perdent leur champ de bataille, ils retrouvent leurs magasins & leurs campemens par-tout où il y a des terres couvertes de fruits.

Ils invitent quelquefois leurs voisins à se joindre à eux pour attaquer l'ennemi commun, ce qui s'appelle faire courir la sleche; parce que cet appel vole d'une habitation à l'autre avec autant de célérité que de secret. Le plus souvent un ivrogne crie qu'il faut prendre les armes. Les esprits s'échaussent; on choisit un ches, & voilà la guerre. Dans les ténebres de la nuit sixée pour commencer les hostilités, on tombe sur le premier village où il y a des Espagnols; & delà le carnage se disperse dans d'autres. Tout y est massacré, excepté les semmes blanches qu'on ne manque jamais d'amener. De-là vient qu'il y a tant d'Indiens blancs & blonds.

Avant que l'ennemi ait pu rassembler ses forces, ils se réunissent. Leur armée, quoique plus redoutable par le nombre que par la discipline, ne craint pas d'attaquer les postes les mieux fortisses. Ces emportemens seur réussissent souvent, parce qu'ils reçoivent continuellement des secours qui les empêchent de sentir leurs pertes. S'ils en sont d'assez marquées pour rebuter, ils se retirent à quelques lieux, & cinou six jours après, ils vont sondre d'un aut côté.

Ces barbares ne se croient battus que lo

qu'ils sont enveloppés. S'ils peuvent gagner un lieu d'un accès difficile, ils se jugent vainqueurs, ils pensent au moins que les succès sont balancés. La tête d'un Espagnol qu'ils portent en triomphe les console de la mort de cent In-

diens. Un tel peuple vaincra.

Le pays est si vaste que lorsqu'ils se voyent trop pressés, ils abandonnent leurs possessions & s'enfoncent dans des déserts inaccessibles. dans des forêts impraticables. Fortifiés par d'autres Indiens, ils ne tardent pas à revenir dans les contrées qu'ils habitoient. C'est ce mêlange de fuite & de réfistance, d'audace & de crainte

qui les rend comme indomptables.

La guerre est pour eux une espece d'amusement. Comme ils la font lans frais & sans embarras, ils n'en craignent pas la durée, & ont pour principe de ne jamais demander la paix. La fierté Espagnole doit se plier à en faire toujours les premieres ouvertures. Lorsqu'elles sont favorablement reçues, on tient une conférence. Le gouverneur du Chili & le général Indien accompagnés des capitaines les plus distingués des deux partis; reglent dans les plaisirs de la table les conditions de l'accommodement. Il en coûte toujours quelques présens aux Espagnols, qui après cent tentatives plus funestes les unes que les autres, ont été forcés de renoncer à l'espoir d'étendre leurs frontieres & réduits à les couvrir par des forts places de distance en distance. Ces précautions ont pour objet d'empêcher les Indiens soumis de se réunir aux sauvages indépendans, & ceux-ci de faire des incurfions dans les colonies.

Elles sont répandues sur les bords de la mer du sud. Un désert de quetre-vingt lieues les sépare du Pérou, & l'isse de Chiloé les borne du côté du détroit de Magellan. Dans cette grande étendue de côtes, on ne trouve de villes que Chacao, Valdivia, la Conception, Valparayso. Coquimpo ou la Serena qui sont en même tems des ports. L'intérieur des terres foumises qui s'étend quelquefois jusqu'à trente lieues, en a moins encore. La seule qui y mérite quelque attention est Santiago capitale du gouvernement. Les villages ne sont pas en beaucoup plus grand nombre, & loin des villes, il est rare de voi des habitations isolées. Les bâtimens sont bass par-tout, de brique crue, & le plus souven couverts de paille. Cette maniere de se loger convient également à la nature du pays où les tremblemens de terre sont fréquens, & à l'indolence des habitans.

Ils sont robustes, bien faits, mais en petit nombre. Dans ce grand établissement il n'y a pas vingt mille blancs & plus de soixante mille negres ou Indiens en état de porter les armes. L'état de guerre de cette colonie étoit autrefois de deux mille hommes, leur entretien fut trouvé trop cher, & on les réduisit à cinq cens au commencement du fiecle. La tranquillité n'y a pas été altérée par ce changement, parce que les Indiens n'y payent point de capitation, & qu'ils y sont traités avec plus d'humanité que dans les autres provinces conquises. La valeur avec laquelle ils avoient défendu leur liberté, leur fit obtenir des conditions plus avantageuses lors même qu'ils eurent le malheur de la perdre; & la crainte de les voir se réunir aux nations voisines & indépendantes, a toujours empêché depuis qu'on ne violat cette capitulation. Si le Chili est un désert, ce n'est pas la fauté

du climat, un des plus sains que l'on comoisse. Le voisinage des Cordillieres lui donne une délicieuse température que sa position ne permettroit pas d'espèrer. Il n'y a point de province dans la métropole dont le séjour puisse être plus

agréable.

On a trop exalté la richesse de ses mines d'or. Celles de Petorca, d'Yapel, de Lumpangui, de Lavin, de Ligua, de Tiltil, qu'on exploite depuis long-tems, sont des mines ordinaires. Il s'en découvre de tems en tems de nouvelles, mais toutes si superficielles que la veine se trouve épuisée aussi-tôt qu'entamée. Les lavaderos ou torrens qui entraînent des métaux sont aussi communs et ne sont pas plus utiles. Ces produits réunis forment la valeur d'un million de piastres. On les exportoit autresois en nature. Depuis 1749 ils sont sabriqués dans l'hôtel des monnoies établi à Santiago. L'excellent cuivre qui sort des mines de Coquimbo se répand dans tout le Pérou.

Une richesse plus réelle, quoique moins chere à ses possesses, c'est la fertilité du sol. Elle est prodigieuse. Tous les fruits de l'Europe se sont persectionnés sous cet heureux climat. Le vin en seroit exquis si on ne lui communiquoit un goût amer en le déposant dans des vases de terre enduite d'une sorte de résine & en les transportant dans des peaux de bouc. La récolte des grains passe pour mauvaise lorsqu'elle ne rend pas au-delà de cent pour un. Le bœus le plus gros, le mieux engraisse se vend à peine quatre piastres. Les chevaux y ont le seu, la sierté des chevaux Andalous dont ils tirent leur origine, & le climat ou le sol leur donnent plus de force & de vîtesse.

Malgré ces avantages le Chili n'a point de liaison directe avec la métropole. Toutes ses opérations de commerce se sont avec le Pérou, le Paraguay, & les sauvages de sa propre frontiere.

On vend à ces barbares des mors de bride, des éperons, des couteaux, d'autres ouvrages de fer, diverses sortes de merceries. Leur paresse & leur mépris pour l'or sur lequel ils marchent, les réduisent à donner en échange des bœufs, des chevaux, leurs propres enfans qu'ils sacrifient aux

plus vils objets.

Quelque passion qu'ils ayent pour ces bagatelles quand ils les voyent, ils n'y pensent point, quand elles ne se trouvent pas sous leurs yeux. Aussi ne sortent-ils pas de chez eux pour se les procurer. Il faut les leur apporter. L'Espagnol qui veut entreprendre ce commerce, s'adresse d'abord aux chefs de famille seuls dépositaires de l'autorité publique. Lorsqu'il a obtenu la permission dont il avoit besoin, il parcourt les habitations & livre indifféremment la marchandile à tous ceux qui se présentent. Dès que sa vente est finie, il annonce son départ, & tous les acheteurs s'empressent de lui livrer dans le premier village où il s'est montré, les effets dont on est convenu. Il n'y a jamais eu d'exemple dè la moindre infidélité. On lui donne une elcorte qui l'aide à conduire jusqu'à la frontiere les troupeaux & les esclaves qu'il a recus en payement.

Jusqu'en 1724 on vendoit à ces sauvages du vin & des liqueurs fortes dont ils ont la passion comme presque tous les peuples. Dans leur yvresse ils prenoient les armes, ils massacroient tous les Espagnols qu'ils rencontroient, ils son-

doient

doient inopinément sur les forts, ils portoient la désolation dans les campagnes de leur voisinage. Ces expériences cent sois répétées ont fait sévérement proscrire un genre de commerce si dangereux. On recueille tous les jours le fruit d'une politique si raisonnable. Les mouvemens de ces peuples sont moins fréquens & moins dangereux. Avec cette tranquillité augmentent sensiblement les liaisons qu'on entretenoit avec eux. Mais il n'est guere possible qu'elles deviennent jamais aussi considérables que celles qu'on aavec le Pérou.

Le Pérou tire annuellement de Chili une grande abondance de cuirs, de fruits secs, de cuivre, de viande salée, de chevaux, huit mille quintaux de chanvre, vingt mille quintaux de sain-doux, cent quarante mille sanegues de froment & beaucoup d'or. Il lui fournit en échange du tabac, du fucre, du cacao, de la fayance, des draps, des toiles, des chapeaux fabriqués à Quito, tous les objets de luxe arrivés d'Europe. C'étoit autrefois à la Conception, c'est maintenant à Valparayso qu'abordent les vaisseaux expédiés de Callao pour former cette communication. Les voyages furent quelque tems si longs qu'il falloit compter sur une année entiere pour l'aller & pour le retour. Jamais on n'avoit osé perdre les terres de vue, & on s'étoit réduit à louvoyer continuellement. Un pilote Européen qui avoit observé les vents n'employa qu'un mois à cette navigation. On le crut sorcier. L'inquisition qui est ridicule par son ignorance quand elle n'est pas odieuse par ses fureurs, le fit arrêter. Son journal fit sa justification. Il fut reconnu que pour avoir le même succès il ne fal-Tome III.

loit que s'éloigner des côtes. Bientôt la mé-Histoire Celle que suit le Chili dans son commerce thode fut adoptée universellement. 226 avec le Paraguay est bien différente. La communication des deux colonies ne se fait point par mer. Il faudroit, ou passer le détroit de Ma-Bellan ou doubler le cap de Horn: deux routes que les Espagnols ne prennent jamais sans une extrême nécessité. On a trouvé plus court plus sûr & même moins dispendieux de se ser vir de la voie de terre quoiqu'il y air trois cenvir ue la voile ue terre quoiqu il y all trois celle lieues de San-Iago à Buenos-ayres, & qu'il erfaille faire quarante dans les neiges & les préfaille faire quarante dans les neiges de les préfailles faire quarante dans les neiges de les préfailles de Contillieres Contillieres de la contilliere de la contille de la contilliere de la contille de la contil cipices des Cordillieres. Ceux qui ont entendiparler de la quantité de mulets, de l'abondance de fourrage dont ce grand espace est couvert an jugeront pas cette prédilection aufi déraison nable qu'elle le paroît au premier coup d'œit Quoi qu'il en soit, le Chili envoie au Paraguay des étoffes de laine appellées ponchos, qui Tervent à faire des manteaux. Il envoie des vins, des eaux-de-vie, des huiles, sur-tout de l'or. Il reçoit en payement, de la cire, un fuif pro-pre à faire du favon, l'herbe du Paraguay, des marchandises d'Europe, & la plus grande quantité de negres que Buenos-ayres peut lui fournir. Ceux qui viennent par Panama, détruits en par rie par une longue navigation & par des climats divers, sont plus chers & moins robustes. Le Chili forme un état tout-à-fait distinct du Pérou. Son chef est absolu dans les affaires po litiques, civiles & militaires. L'autorité du v ce-roi se réduit à nommer par provision à Bouvernement lorsque la mort surprend celui en est pourvu avant que la métropole lui ait

### philosophique & politique. 227

gné un successeur. Si dans quelques occasions il est mêlé de l'administration du pays, il y a é autorisé par une confiance particuliere de la pur, par la désérence qu'on a eue pour l'éminance de sa place, ou par l'ambition que les homes puissans ont d'étendre les bornes de leur poupir. Le Paraguay jouit de la même indépendance.

Le Paraguay est borné au nord par la riere des Amazones, au midi par la terre Mazlanique, au levant par le Bresil, au couchant ar le Chili & par le Pérou. Il tire son nom un grand sleuve qui sort du lac des Xarayès, ai coule à peu près du nord au sud, & qui, près avoir fait de longs détours dans un cours nimense, va se perdre dans la mer par les trente-

inq dégrés de latitude méridionale.

Cette région qui a environ quinze cens milles e long sur mille de large, présente de grandes ariétés. On y trouve de vastes forêts, de lonues chaînes de montagnes dont plusieurs se perent dans les nues, des terres basses submerjées une grande partie de l'année, des maais dont les eaux croupissantes corrompene 'air continuellement. Les peuples errans dans ces léserts, dont le climat ne peut pas être par-tout e même, ont tous le teint plus ou moins olivare la taille au-dessus de la médiocre, le visage plat. Les hommes, les enfans vont nuds ordie aairement, sur-tout dans les pays chauds; & es femmes ne sont couvertes qu'autant que 'exige la pudeur-la plus relâchée. Il n'y a pas de voyageur qui n'ait peint ces nations de couleurs dieuses. Tous les témoignages se réunissent pour issurer qu'elles sont stupides, inconstantes, per ides, voraces, adonnées à l'yvrognerie, sans au-:une prévoyance, d'une indolence excessive. Les

événemens attestent leur lâcheté. Si quelques-uns ont montré dans certaines occasions une espece de fureur, elles l'ont due à l'attrait du brigandage

ou à la passion de la vengeance.

La chasse, la pêche, les fruits sauvages, le miel qui est commun dans les forêts, les racines qui croissent sans culture, forment leur nourriture ordinaire. Peu y ajoutent le mays & le manioc. Pour trouver une plus grande abondance de ces productions, les Indiens changent souvent de demeure.Comme ils n'ont à porter avec = eux que quelques vases de terre & qu'on trouve= par-tout des branches d'arbre pour former des= cabanes, ces émigrations sont extrêmement faciles. Quoique chaque individu se croie libre. & qu'ils vivent tous dans une indépendance absolue les uns des autres, la nécessité de se désendre leur a appris à former entr'eux une espece de société. Quelques familles se réunissent sous la direction d'un conducteur de leur choix. Ce🖘 affociations plus ou moins nombreuses selon la réputation & la capacité du chef se diffipent ave la même facilité qu'elles se sont formées.

La découverte du fleuve Paraguay, appellédepuis Rio de la Plata, fut faite en 1516 par Diaz de Solis, grand pilote de Castille. Il fut mis à mort avec la plupart des siens par les sauvages, qui pour éviter les fers qu'on leur préparoir, traiterent quelques années après de la même ma-

niere les Portugais du Brésil.

Les deux nations rivales également effrayées par ces revers perdirent le Paraguay de vue, & tournerent leur avarice d'un autre côté. Le hazard y ramena les Espagnols en 1526.

Sébastien Cabot qui en 1496 avoit fait la découverte de Terre-neuve pour l'Angleterre, la

### philosophique & politique.

voyant trop occupée de ses affaires domestiques pour songer à former des établissemens dans le nouveau monde, porta ses talens en Espagne où sa réputation le sit choisir pour une expédition brillante.

La victoire, ce navire fameux pour avoir été le premier qui ait fait le tour du monde, & qui seul de l'escadre de Magellan étoit revenu en Europe, avoit rapporté beaucoup d'épiceries des Molucques. L'avantage qu'on retira de cette vente fit décider un nouvel armement qui fut confié aux soins de Cabot. En suivant la route qui -avoit été tenue dans le premier voyage, cet amiral arriva à l'embouchure de la Plata. Soit qu'il manquât de vivres pour pousser sa navigation plus loin, foit comme il est plus vraisem--blable que ses équipages commençassent à se mu--tiner, il s'y arrêta. Il remonta le fleuve & bâtit une forteresse à l'entrée de la riviere de Rioter--cero qui fort des montagnes du Tucuman. Tous ·les événemens qui suivirent cet établissement furent marqués par des prodiges. On en rapportera quelques-uns des plus propres à faire connoître le tour d'esprit de ces tems de crédu-· lité.

Nuno de Lara fut chargé de garder le premier boulevard que la puissance des Espagnols illimitée dans leurs conquêtes avoit bâti sur les heureux bords du Paraguay, pour mettre dans ses mains toutes les richesses d'un monde créé du ciel à l'usage du peuple de la chrétienté le plus sidele à Dieu. Si le gouverneur avoit eu seulement autant de soldats qu'il y avoit de nations à combattre ou à repousser, il se sût reposé de la conquête du Paraguay sur la valeur d'un sang sécond en victoires. Mais on ne lui avoit donné

que cent vingt hommes contre des peuples innombrables. Il crut donc devoir assurer sa situation par une alliance avec les Timbuez nation voisine de son gouvernement. Mangora leur cacique fut charmé du caractere de Nuno, accepta des propositions qui devoient l'honorer & le distinguer de cette foule de sauvages destinés un jour à n'être que les esclaves de la nation maitresse du nouveau monde. L'Espagnol reçut avec bonté les visites de son allié. Mais admirez la puissance de l'amour qui non content de triompher des dieux & des héros, se plaît encore à vaincre la férocité des nations barbares. Son carquois a des fléches plus sûres & plus mortelles que les dards empoisonnés de l'Indien.

Un de ses traits partit des yeux d'une Espagnole. C'étoit Luce Miranda, épouse de l'invincible capitaine Sebastien Hurtado. Dès ce moment le cacique blessé devint furieux, & sentit qu'envain l'Amérique espéroit résister à un peuple dont chaque soldat détruisoit des armées, & chaque femme pouvoit mettre à ses pieds tous leurs chefs. Il osa avouer sa défaite à celle qui ne daignoit pas s'en appercevoir. Mais pour surprendre par la ruse une proie qu'il ne se flattoit pas d'enlever de force, il tendit un piége à l'ambition de Hurtado. Il l'invita donc à venir recevoir avec Miranda les hommages de toute sa nation, en lui faisant entendre qu'une beauté née pour triompher dans les deux mondes acheveroit d'attacher sans retour à l'alliance des Espagnols ceux des Timbuez qui pourroient douter de la supériorité d'un peuple si renommé, quand ils verroient à quelle source d'héroisme les Européens puisoient ce courage qui les rendoit si facilement les maîtres de la terre : car le bruit

èΙ

die

**12** 

b

 $\infty$ 

des conquêtes de l'Espagne avoit volé d'un tropique à l'autre sur les ailes de la terreur, plus for-

ces, plus rapides que celles de la victoire.

Hurtado que sa chaste compagne avoit instruit le la funeste passion du cacique, crut par pitié levoir éluder les progrès d'un feu qu'il n'auroit ou éteindre que dans le sang de cet infortuné. Il ui répondit qu'un foldat Européen n'oseroit quiter son camp ou sa garnison, sans la permission du rénéral ou du gouverneur, ni demander sans honte me pareille grace à moins que ce ne fût pour combattre & vaincre. Le cacique éclairé par l'a**nour** qui semble ne prêter son bandeau qu'aux mans heureux, vit bien que l'Espagnol se jouoit le sa passion; & sentant qu'il ne seroit heureux que par la mort de son rival, il résolut de le perdre. Ce devoit être par une trahison. Hurtado ne crai-

gnoit que les lâches.

Le cacique apprit que ce brave Espagnol étoit forti de la garnison avec cinquante de ses invincibles soldats pour aller chercher des vivres à la pointe de l'épèe. Au lieu de l'attaquer ouvertement, il profita de son absence pour se défaire de lui. La garnison se trouvoit extrêmement affoiblie par l'éloignement de ce capitaine. Mangora ne tarda pas à former un corps de quatre mille Indiens. Il les cache bien armés dans un marais couvert, voisin de la citadelle. Ensuite marchant aux portes de la place avec trente des liens chargés de subsistances, il fait dire à Lara qu'ayant appris que les Espagnols ses amis manquoient de vivres, il s'étoit empresse de venir leur en offrir, en attendant le retour du convoi qui devoit leur en apporter. La générosité du général étoit trop éloignée de la méfiance, pour suspecter les piéges de la perfidie dans les présens & les offres volontaires d'un allié. Lara reçut le caciqui avec les témoignages les plus finceres de la reconnoissance, & voulut le regaler avec sa troupe de tout ce qu'il put joindre des provisions étrangeres de l'Europe aux mets naturels du pays. On fit un festin de ce mêlange, & de l'yvresse de la débauche on tomba dans les filets du sommeil

ou plutôt de la mort.

Le cacique avoit prémuni son escorte & sam troupe embûchée. Tout étoit prévu & concert pour consommer la plus lâche des trahisons. A peine les Espagnols s'étoient endormis, que l= lueur des flammes qui dévoroient le magafin avertit les Timbuez de marcher au saccagement de la place. Les foldats qui devoient la garder, ma éveillés par le bruit & la clarté de l'Incendie, cou. rurent encore yvres pour l'éteindre. Durant ce désordre, les auteurs de la trame ouvrent les portes à leurs compagnons, & tous ensemble fondent le poignard à la main sur les Espagnols qui ne savent fuir ni le feu ni l'ennemi. Lara mortellement blessé songe moins à retirer la sléche de ses flancs qu'à enfoncer son épée au cœur de Mangora. Le cacique & lui tombent en fe déchirant mutuellement : ils expirent ensemble dans un torrent formé du sang des Espagnols & des sauvages, de ce sang qui ne pouvoit se mêler & se confondre que dans le carnage.

Il ne restoit dans la place que quatre semmes & quatre ensans avec Miranda cause innocente & malheureuse d'une scene si tragique. Ces trisse victimes surent emmenées à Siripa frere & successeur du perside cacique. L'amour de celui-ci passa dans le cœur de son frere comme un seu échappé de ses cendres. Semblable au soleil même qui luit sur les riches bords du Paraguay, Mi-

randa ne pouvoit briller aux yeux sans enslammer tout ce qui la voyoit. Mais ses traits portoient dans les ames éprises tantôt la rage du désespoir, & tantôt les douces foiblesses de la soumission & de la priere. Siripa se jette à ses pieds, lui déclare que non-seulement elle est libre, mais qu'elle doit regner sur le ches & le peuple, que ses charmes eussent soumis à l'Espagne plus sûrement que les armes d'une nation victorieuse. Comment pouroit-elle encore, ajouta-t-il, ne pas oublier un époux malheureux & sans doute tombé sous les

**fléches des Indiens conjurés?** 

Miranda plus irritée encore de l'amour du nouveau cacique qu'elle n'avoit été insensible à celui de son frere, y répondit par des traits sanglans de mépris & d'insulte, aimant mieux la mort que la couronne de la main d'un fauvage. Avoit-elle traversé les mers avec son époux pour l'abandonner & le trahir dans un monde où les femmes de l'Europe devoient l'exemple de la vertu, comme les hommes y donnoient celui de la bravoure? Mais Siripa n'imaginant pas une fidélité d'une espece aussi extraordinaire à ses yeux que l'héroisme des Espagnols, crut que le tems affoibliroit ces sentimens dans un sexe qui n'étoit pas fait pour une longue réfistance, ou que du moins rien ne pourroit mieux vaincre tant de fierté que la douceur : c'est envain que Miranda repoussoit opiniâtrement les attentions du cacique : il lui prodigua les soins & les respects à proportion de ses refus.

Pendant ce combat où le foible opposoit la violence & la rigueur aux vœux & aux soumissions du plus fort, Hurtado revenu de son expédition ne trouva qu'un amas de cendres ensanglantées à la place où il avoit laissé une citadelle. Ses yeux

cherchent par-tout Miranda sans découvrir même l'ombre de cette épouse fidele, ni les traces deses pieds. Il apprend enfin qu'elle est chez les = perfides Indiens qui dans une seule nuit avoient commis tant de crimes. Aucun danger ne l'arrête dans la résolution d'arracher Miranda à ses= ravisseurs. Sa présence alluma toutes les fureurs de la jalousie dans l'ame du cacique. Il ordonne aussitôt la mort de cet Espagnol dont l'aspect lui étoit odieux à tant de titres. Miranda fléchit le= cœur du barbare & fait révoquer l'arrêt prononcé contre son époux. Elle obtient même la liberté de= le voir quesquesois, mais à condition que s'ils osent écouter l'amour & s'abandonner à ses transports, le premier moment de leur félicité sera le dernier de leur vie. O loi plus cruelle cent fois que celle dont le roi des enfers accabla le malheu reux Orphée! Comment posséder une épouse adorée, & ne pas la voir. Comment la voir long-tems sans jouir une fois de ses embrassemens! Qu'espéroit Siripa du tourment où il avoit condamné ces époux? L'amour se nourrit des sacrifices volontaires & des privations qu'il s'impose; il s'irrite contre les loix qu'on lui prescrit. La défense éveille ses desirs, le danger son audace, & la mort même semble l'inviter à goûter la vie. Après avoir passé des jours heureux à se consoler de leur esclavage, à se baigner de ses larmes qui s'attirent, s'essuyent & se renouvellent sans cesse dans les tendres embrassemens d'un amour vertueux & persécuté, les deux époux oserent souhaiter un de ces momens délicieux qui rachetent des années de souffrance & valent des siecles de vie. Après s'être vus cent fois, s'être tout promis & tout refusé dans l'espérance de se revoir encore pour acquiter les droits &

rue les fers, les tyrans & la mort exigea ce oux tribut de plaisir dont la vertu même fait n hommage au ciel dans les byas de la fidélité onjugale. Ils jouirent enfin de ce plaisir que les nges bénissent autour du lit nuptial, en se courant le visage de leurs aîles, de peur d'envier ux hommes un bonheur inconnu dans le paradis. In jour le barbare Siripa surprit Hurtado dans se bras de Miranda. Leur mort sur ordonnée; c tous deux traînés de la couche nuptiale au oteau du supplice expirerent lentement à la rue l'un de l'autre dans les soupirs d'un amour ternel.

Pendant que cette scene se passoit, Moschera levenu le ches de ce qui restoit d'Espagnols, 'embarqua avec sa petite troupe sur un bâtiment qui étoit demeuré à l'ancre. Par cette retraite, e Paraguay se trouvoit totalement délivré d'une ation inquiéte qui avoit menace sa liberté. Cette ranquillité sur courte. Des sorces plus considéables se firent voir sur le fleuve en 1535, & onderent Buenos - ayres. La nouvelle colonie nanqua bientôt de vivres. Tous ceux qui se permettoient d'en aller chercher, étoient massacrés par les sauvages; & on se vit réduit à désendre ous peine de la vie de sortir de l'enceinté du nouvel établissement

Une femme à qui la faim sans doute avoit lonné le courage de braver la mort, trompa la vigilance des gardes qu'on avoit établis autour de la colonie pour la garantir des dangers où l'exposoit la famine. Maldonata, c'étoit le nom de la transsuge, après avoir erré quelque-tems dans des routes inconnues & desertes, entra dans une caverne pour s'y reposer de ses satigues.

Quelle fut sa terreur d'y rencontrer une lionne & sa surprise, quand elle vit cette bête formid ble s'approcher d'elle d'un air à demi tremblant. la caresser & lui lêcher les mains avec des cris de douleur plus propres à l'attendrir qu'à l'effrayer. L'Espagnole s'apperçut bientôt que le lionne étoit pleine, & que les gémissemens étoient le langage d'une mere qui reclamoit du secour pour se délivrer de son fardeau. Maldonata aida à la nature dans ce moment douloureux où elle semble n'accorder qu'à regret à tous les êtres naissans le jour & cette vie qu'elle lui laisse refpirer si peu de tems. La lionne heureusement délivrée va bientôt chercher une nourriture abondante & l'apporte aux pieds de sa bienfaitrice. Celle-ci la partageoit chaque jour avec les jeunes lionceaux, qui nés par ses soins & élevés avec elle, sembloient reconnoître par des jeux & des morfures innocentes un bienfait que leur mere payoit de ses plus tendres empressemens. Mas quand l'âge leur eût donné l'instinct de chercher eux-mêmes leur proie, avec la force de l'atteindre & de la dévorer, cette famille se dispersa dans les bois, & la lionne que la tendresse maternelle ne rappelloit plus dans sa caverne, disparut ellemême, & s'égara dans un désert que sa faim dépeuploit chaque jour.

Maldonata seule & sans subsistance se vit réduite à s'éloigner d'un antre redoutable à tant d'êtres vivans, mais dont sa pitié avoit su lui faire un asyle. Cette semme privée avec douleur d'une société chérie, ne sut pas long-tems errante, sans tomber entre les mains des sauvages Indiens. Une lionne l'avoit nourrie & des hommes la sirrent esclave. Bientôt après elle sut reprise par les Espagnols qui la ramenerent à Buenos-ayres. Le

Commandant plus féroce lui seul que les lions & les sauvages ne la crut pas sans doute assez punie, de son évasion par tous les dangers & les maux qu'elle avoit essuyés. Le barbare ordonna qu'elle sût attachée à un arbre au milieu d'un bois pour, y mourir de saim ou devenir la pâture des monstres dévorans.

Deux jours après, quelques soldats allerent favoir la destinée de cette malheureuse victime. Ils la trouverent pleine de vie au milieu des ti-, gres affamés qui la gueule ouverte sur cette proie. n'osoient approcher devant une lionne couchée à ses pieds avec des lionceaux. Ce spectacle frappa tellement les soldats qu'ils en étoient immobiles d'attendrissement & de frayeur. La lionne en les voyant s'éloigna de l'arbre comme pour leur laifser la liberté de délier sa bienfaitrice. Mais quand ils voulurent l'emmener avec eux, l'animal vint à pas lents confirmer par des caresses & des doux gémissement les prodiges de reconnoissance que. cette femme racontoit à ses libérateurs. La lionne fuivit quelque tems les traces de l'Espagnole avec ses lionceaux, donnant toutes les marques de regret & d'une véritable douleur qu'une famille fair, éclater, quand elle accompagne jusqu'au vaisseau: un pere ou un fils cheri qui s'embarque d'un port, de l'Europe pour le nouveau monde d'où peutêtre il ne reviendra jamais.

Le commandant instruit de toute l'avanture par ses soldats & ramené par un monstre des bois aux sentimens d'humanité que son cœur farouche avoit dépouillés sans doute en passant les mers, laissa vivre une semme que le ciel avoit si visiblement

protégée.

Cependant les Indiens qui erroient toujours, autour de la colonie Espagnole avec la réso-

lution de l'affamer, la resservoient de plus en plus dans ses palissades. Le retour en Europe paroissoit le seul remede à de si grands maux; males Espagnols s'étoient persuadés que l'intérieur des terres regorgeoit de mines, & ce préjugé soutint leur constance. Ils abandonnerent Buenosayres & allerent sonder l'Assomption à trois cens lieues de la mer, toujours sur les bords du sleuve. C'étoit s'éloigner visiblement des secours de la métropole; mais dans leurs idées c'étoit s'approcher des richesses, & leur avidité étoit en-

core plus grande que leur prévoyance.

Les sauvages, habitans d'un pays plus voisin du tropique, étoient moins courageux que ceux de Buenos-ayres, ou plus aisés à policer. Loin de troubler les travaux des Espagnols, ils leur fournirent des vivres. Cette conduite fit espérer qu'il seroit possible de se les attacher, si on pouvoitles attirer à la religion chrétienne; & on pensa qu'il n'y avoit pas de meilleur moyen que de leur en donner une grande idée. Dans cette persuasion on imagina pour les jours saints une procession, où suivant l'usage de la métropole, tous les colons devoient paroître les épaules découvertes avec les instrumens de la flagellation à la main. Les Indiens invités à cette horrible farce qui respire le fanatisme des Corybantes, & plus propre sans doute à faire abhorrer qu'aimer le christianisme, se trouverent à cette barbare cérémonie au nombre de huit mille hommes armés de leurs arcs & de leurs fléches qu'ils ne quittoient jamais. Ils étoient résolus de noyer ces étrangers dans leur propre sang, dont leur religion ne pouvoit être avide, sans les rendre en même tems féroces & cruels.

Le moment de la catastrophe approchoit, lors-

que Irala fut averti par un Indien qui étoit à son service, d'une conspiration si peu soupçonnée. Ce général Espagnol fait courir le bruit que les Topiges, ennemis de tout le pays, s'approchent pour attaquer la place. Il ordonne à ses troupes de prendre les armes; il appelle les chefs des sauvages pour délibérer avec eux sur un danger commun à leur nation & à la fienne. Dès que ces hommes, qu'on suppose en même tems couver une trahison & n'avoir aucune mésiance, se sont livrés à la merci des Espagnols, Irala les fait mourir . & menace les Indiens qui les avoient accompagnés du même supplice. Ces malheureux se jettent à ses genoux, & n'obtiennent leur pardon qu'en jurant pour eux & pour toute leur nation une obéissance éternelle & sans bornes. Cette reconciliation fut scellée par le mariage de quelques Indiennes avec les Espagnols, sête ou cérémonie bien plus agréable au ciel & à la terre que cette procession de flagellans qui dévoit se termiminer par un massacre. De l'union de deux peuples si étrangers l'un à l'autre, sortit la race des Metis qui est si commune dans l'Amérique méridionale. Ainsi le sort des Espagnols est d'être un sang mêlé dans tous les pays du monde. Celui des Maures coule encore dans leurs veines en Europe. & celui des sauvages dans l'Amérique. Peut-être même ne perdent-ils pas à ce mêlange. s'il est vrai que les hommes gagnent comme les animaux à croiser leurs races. Et plut au ciel qu'elles se fussent déja toutes fondues en une seule qui ne conservat aucun de ces germes d'antipathie nationale qui éternisent les guerres & toutes les passions destructives! Mais la discorde semble naître d'elle-même entre des freres. Comment espérer que le genre humain devienne jamais une

famille dont les enfans su cant à peu près le même lait, ne respirent plus la soif du sang? Elle s'engendre, elle croît & se perpétue avec la soif de Por.

C'est cette passion honteuse, c'est cette cruelle avidité qui engageoit les Espagnols à se tenir de plus en plus éloignés de la mer, & voisins de montagnes. Le danger qu'ils avoient couru d'être exterminés par les sauvages en s'enfonçant trop avant dans les terres, ne les avoient rendus, ni plus sages, ni plus humains. Ils sembloient par les cruautés qu'ils exerçoient contre les Indiens, les punir de leur propre obstination à chercher des métaux où il n'y en avoit pas. Le naufrage de plusieurs vaisseaux qui périrent avec les troupes & les munitions dont ils étoient chargés en voulant remonter trop haut dans le fleuve, ne put faire revenir leur avarice trompée d'une opiniatreté funeste. Il fallut des ordres réitérés de la métropole pour les déterminer à rétablir Buenos-ayres,

Cette entreprise si nécessaire étoit devenue sacile. Les Espagnols multipliés dans le Paraguay étoient assez forts pour contenir ou pour détruire les peuples qui pouvoient la traverser. Elle n'éprouva comme on l'avoit prévu que de légers obstacles. Jean Ortiz de Zarate l'exécuta en 1780 fur un sol abandonné depuis quarante ans. Les petites nations qui étoient dans le voisinage de la place subirent le joug, ou se réfugierent dans des contrées éloignées pour continuer à jouir de leur liberté.

Dès que la colonie eut un point d'appui, elle prit de la consistance. Avec le tems on parvint à former quatre grandes provinces, le Tucuman, Santa-cruz de-la-sierra, le Paraguay particulier, & Rio-de-la-plata. Dans cet espace im-

menfe

mense sont comme perdues une douzaine de villes qui seroient en Europe des bourgs médiocres. Elles sont composées d'un petit nombre de maisons ou cabanes disposées sans ordre, & séparées par des petits bois qui donnent à chaque habitation un air isolé. On voit tout autour quelques petites peuplades d'Indiens soumis. Le reste du pays est désert ou habité par des Indiens indépendans. Leur rage contre ceux qui les ont réduits à se réfugier dans des montagnes inaccesfibles est inexprimable. Ils en sortent continuellement dans l'espoir de massacrer quelques-uns de leurs tyrans. Ces courles empêchent les établissemens Espagnols d'avoir aucune communication entr'eux, ou les réduisent à l'entretenir par de si longs détours qu'elle leur devient comme inutile.

La capitale même de la colonie a des vices destructeurs de toute industrie. Buenos-ayres réunit à la vérité quelques avantages. La situation en est saine & agréable. On y respire un air tempéré. Ses campagnes offrent un alpect riant & seroient très-fertiles si on daignoit les cultiver. Les bâtimens qui étoient tous de terre il y a quarante ans, ont acquis de la solidité, des commodités depuis qu'on fait cuire de la brique & faire de la chaux. On y trouve une population de seize mille ames dont les blancs peuvent former le quart. Une forteresse gardée par une garnison de mille hommes défend un côté de la ville, & les eaux du fleuve environnent le reste de son enceinte. Tout cela est bien en soi, mais insuffisant pour l'objet qu'on doit s'être propolé.

La place est située à soixante-dix lieues de la mer. Les gros vaisseaux ne peuvent pas y arriver, & les moindres courent de grands dangers

Tome III.

dans un fleuve qui manque de profondeur, qui est seme d'isses, d'écueils, de rochers, & où les tempêtes sont plus communes, beaucoup plus terribles que sur l'Océan. Ils sont obligés de mouiller tous les soirs à l'endroit où ils se trouvent; & il faut que dans les jours les plus calmes des pilotes les précédent dans des chaloupes la fonde à la main pour leur tracer la route qu'ils doivent suivre. Les périls ne finissent pas même an port situé à trois lieues de la ville. La précaution qu'ont les bâtimens d'y jetter toutes leurs ancres & d'affurer leurs cables avec de groffes chaînes de fer, n'empêche pas qu'ils ne courent le risque d'être submergés par un vent furieux qui parti des frontieres du Chili n'a rien trouvé dans une plaine de trois cens lieues qui put modérer son impétuolité, & dont la furie augmente loriqu'il enfile directement le canal du fleuve.

Si les Espagnols n'avoient pas formé au hazard la plupart de leurs établissemens du nouveau frionde, ils auroient occupé le port de Linfanada, de Baragon qu'on trouve à l'embouchure de la riviere de la Plata du côté du couchant, ou celui de Maldonado qui est sur la même ligna du côté oriental. La cour de Madrid à qui des raisons politiques & des naufrages frequens ont enfin ouvert les yeux sur les inconveniens de Buenos ayres, a bâti en 1726 quarante lieus plus bas à Monte-video une citadelle flanquée de quatre bastions, désendue par une artillerie nombreuse & par une garnison de deux cens hommes. On s'est apperçu dans la suite que le nouveau port n'étoit bon que pour des petits navires, & on s'est établi à Maldonado dont les fortifications ainsi que celles de Buenos-ayres & de Monte video ont été construites sans solde

243

par les Guaranis. La nature seule y a formé un des meilleurs havres du monde. Il peut contenir les plus nombreules flottes, & l'entrée qui est fort étroite est très-aisée à défendre. L'air y est excellent, le bois en abondance, & la terre d'une grande fertilité. Lorsqu'on aura soumis les naturels du pays qui sont fiers, belliqueux, robustes; & que les familles Canariennes qu'on y transporte successivement auront mis le sol en valeur, ce sera un établissement parfait. Les vaisseaux qui passeront d'Europe à la mer du sud y trouveront un relâche für & tous les rafraîchissemens dont ils auront besoin. Ce sera avec le tems l'entrepôt naturel de commerce du Paraguay." Il pourra recevoir des accroissemens lorsque les Espagnols auront adopté les bons principes. Actuellement il n'est pas considerable.

La plus riche production qui soit naturelle à ce continent est l'herbe du Paraguay. C'est la feuille d'un arbre de grandeur moyenne. goût approche de celui de la mauve, & sa figure de celle de l'oranger. On la divise en trois classes. La premiere dommée Caacuys est le bouton qui commence à peine à déployer ses seuilles? Elle est fort supérieure aux deux autres, mais elle ne se conserve pas si long-tems, & il est difficile de la transporter au loin. La seconde qui s'appelle Caamini est la feuille qui a toute sa grandeur, & dont on a tiré les côtes. Si les côtes y restent, c'est la Caaguazy qui forme la troisieme espece. Les seuilles après avoir été grillées le confervent dans des fosses creulées en terre & couvertes d'une peau de vache.

Les montagnes de Maracayu fituées à l'Orient du Paraguay vers les vingt-cinq dégrés vingt cinq minutés de latitude auftrale, fournissent les

feuilles qui ont le plus de réputation. L'arbre qui les donne ne croît pas sur les hauteurs, mais dans les sonds marécageux qui les séparent. L'Assomption qui porte le nom de la capitale du Paraguay, quoiqu'elle ne soit rien; donna d'abord de la célébrité dans des contrées éloignées à cette herbe précieuse qui faisoit les délices des sauvages. L'exportation qu'elle en sit lui procura des richesses considérables. Cette prospérité ne sut qu'un éclair. La ville perdit, dans le long trajet qu'il falloit faire, tous les Indiens de son territoire. Elle ne vit autour d'elle qu'un désert de quarante lieues, & il lui fallut renoncer à cette

unique source de son opulence.

La nouvelle Villa-rica qui s'étoit formée dans le voisinage de Maracaju s'empara de cette branche de commerce. Bientôt il fallut la partager avec les Guaranis qui d'abord ne cueilloient de l'herbe que pour leur boisson. & qui ne tarderent pas à en ramasser pour la vendre. Cette occupation & un voyage de quatre cens lieues pour l'aller ou pour le retour les tenoit éloignés de leurs habitations une grande partie de l'année. Pendant ce tems-là ils manquoient d'instruction, ce qui les détachoit de la religion & de la colonie Plusieurs périssoient par le changement de climat ou par la fatigue. Il y en avoit même qui rébutés par ce travail s'enfuyoient dans des déserts où ils reprennoient leur premier genre de vic. D'ailleurs les peuplades privées de leurs défenseurs restoient exposées aux irruptions de l'ennemi. Pour remédier à ces inconvéniens, les missionnaires firent venir de Maracaju des graines qu'ils semerent dans le territoire de leur voifinage qui approchoit le plus de celui de ces montagnes. Ces arbres se sont extrêmement mul-

### philosophique & politique.

tipliés, & n'ont point dégénéré, ou n'ont point

dégénéré au moins d'une maniere sensible.

Le produit de ces plantations joint à celui que la nature donne ailleurs d'elle-même, est fort considérable. Une partie reste dans le Paraguay. Le Chili & le Pérou en consomment annuellement cent mille arrobes qui, à raison de quatre piastres & demie chacune, forment un objet d'exportation de quatre cens cinquante mille

piastres.

Cette herbe dans laquelle les Espagnols de l'Amérique méridionale croyent trouver un remede ou un préservatif contre la plupart des maladies, est d'un usage général dans cette partie du nouveau monde, singulierement dans les montagnes où se trouvent les mines. L'habitude d'en prendre en fait un besoin qu'on a bien de la peine à modérer. Les Européens dédaignent le vin pour cette boisson. Ils en prennent toute la journée & les plus pauvres en usent au moins une fois le jour en se levant. On la jette séchée & presque en poussiere dans l'eau bouillante. Au lieu d'en boire la teinture séparément comme nous buvons le thé, ils mettent l'herbe dans une coupe, y ajoutent du sucre, du jus de citron, ou des pastilles d'une odeur fort douce; & pardessus ce mêlange ou cet assaisonnement versent de l'eau chaude qu'ils boivent aussi-tôt fans lui donner le tems d'infuser, parce qu'elle noircit comme de l'encre. Pour ne pas boire l'herbe qui surnage, on se sert d'un chalumeau d'argent au bout duquel est une ampoule percée de plusieurs petits trous. Ainsi la liqueur qu'on suce par l'autre bout se dégage entierement de l'herbe. On boit à la ronde avec le même chalumeau en remettant de l'eau chaude sur la même

herbe à mesure qu'on boit. La répugnance qu'ont montrée quelques personnes de boire après toutes sortes de gens dans un pays où les maladies vénériennes sont si répandues, a fait adopter quel-

ques autres méthodes.

Elles sont indifférentes à l'Europe qui ne connoît pas l'usage de cette boisson. Le Paraguay l'intéresse par d'autres côtés, &t en particulier par les cuirs qu'il lui fournit. Lorsque les Espagnols abandonnerent en 1538 Buenos-ayres, ils laisserent dans les campagnes voisines quelques bêtes à corne qu'ils avoient amenées de leur patrie. Elles se multiplierent tellement dans ces pâturages que personne ne daigna se les approprier lorsqu'on eut rétabli la ville. On imagina dans la suite de les assommer uniquement pour en avoir la peau. La manière dont on s'y prend est remarquable.

Plusieurs chasseurs à cheval se rendent dans les lieux où ils savent qu'il y a le plus de bœus sauvages. Ils poursuivent chacun le leur, & lui coupent le jarret avec un long bâton armé d'un ser taillé en croissant & bien éguisé. Cet animal abattu, son vainqueur en poursuit d'autres qu'il abat de même. Après quelques jours d'un exercice si violent, les chasseurs retournent sur leurs pas, retrouvent les taureaux qu'ils ont terrassés, les écorchent, & prennent la peau, quelques fois la langue ou le suif, & abandonnent le reste à une nuée de vautours & d'autres oiseaux de

proye.

Les cuirs étoient à si bon marché dans les premiers tems qu'ils coûtoient à peine deux réaux, quoique ceux qui les achetoient en rebutassent près de la moitié qui n'avoient pas la grandeur qu'on leur desiroit. Leur prix a augmenté à mefure que le nombre des bœufs a diminué. Cette diminution est moins l'ouvrage des chasseurs què des chiens devenus sauvages. Ces animaux destructeurs sont un tel ravage, qu'on est menacé de perdre entierement une branche de commerce si précieuse. Le gouvernement de Buenos-ayres a cherché à prévenir ce malheur en chargeant une partie de la garnison de tuer à coups de sufils ces bêtes devenues féroces. Les soldats chargés de cette expédition nécessaire furent reçus à leur retour avec des huées si méprisantes, qu'ils n'ont plus voulu recommencer des courses qui les couvroient de ridicule aux yeux de leurs compatriotes.

Le vuide que laissera la diminution des cuirs sera rempli par le tabac qu'on a commencé à cultiver avec succès dans le Paraguay. Il en arrive déja tous les ans une assez grande quantité avec la laine de Vigogne qui vient des montagnes, & avec les métaux qui sont des matieres tout-à-fait etran-

geres à la colonie.

Les premiers Espagnols qui y arriverent ne douterent pas qu'un pays si voisin du Pérou ne rensermât de grandes richesses. Leur conduite se régla sur ces espérances qui surent soutenues pendant un siecle par divers incidens plus frivoles les uns que les autres. Il fallut ensin renoncer à cette chimere; mais des motifs particuliers la sirent encore reprendre long-tems après qu'on eut cessé d'y croire. Tout le monde sait aujourd'hui que le Paraguay n'a d'or & d'argent que ce qui lui en vient du Chili & du Potosi. Une partie circule dans la colonie. Il en passe beaucoup plus en fraude dans les établissemens Portugais. On embarque tous les ans à Buenos-ayres une million de piastres pour la métropole.

Ce que nous avons dit du physique, du moral, des richesses du Paraguay n'étoit guere propre à lui donner de la célébrité. Il n'a dû l'attention qu'on n'a cessé de lui accorder qu'à un établissement formé dans son centre, qui après avoir long-tems partagé les esprits a obtenu l'approbation des sages. Le jugement qu'on en doit porter paroît désormais sixé par la philosophie devant qui l'ignorance, les préjugés, les sactions doivent disparoître comme les ombres devant la lumiere.

Les Jésuites chargés des missions du Pérou, instruits de la manière dont les Yncas gouvernoient leur empire & faisoient leurs conquêtes, les ont pris pour modeles dans l'exécution d'un grand projet qu'ils avoient formé. Les descendans de Manco Capac se rendoient sur leurs frontieres avec de puissantes armées composées de soldats qui savoient du moins obéir, combattre ensemble, se retrancher, & qui avec des armes offensives meilleures que celles des sauvages, avoient des boucliers & des armes défensives que leurs ennemis n'avoient pas. Ils proposoient à la nation qu'ils vouloient ajouter à leur empire d'adopter leur religion, leurs loix, & leurs mœurs, de quitter leurs forêts & de vivre en société. Ils trouvoient souvent de la résistance. La plupart de ces peuples défendaient long-tems leurs préjugés & leur liberté. Les Yncas s'armoient alors de patience. Ils envoyoient de nouveaux députés qui tentoient encore de persuader. Ces députés étoient quelquefois massacrés. Quelquefois les sauvages venoient fondre sur l'armée de l'Ynca. Elle combattoit avec courage & toujours avec succès. Elle cessoit le combat à l'instant de la victoire. Si l'on faisoit quelques prifonniers, on les traitoit avec tant de douceur, qu'enchantés du joug de ces vainqueurs humains, ils alloient le faire aimer à leur nation. Il n'est guere arrivé qu'une armée Péruvienne ait attaqué, la premiere; & il est arrivé souvent qu'après avoir vu plusieurs de ses soldats massacrés, qu'après avoir éprouvé la perfidie des barbares, l'Ynça ne permettoit pas encore les hostilités.

Les Jésuites qui n'avoient point d'armée se sont bornés à la persuasion. Ils ont été dans les sorêts pour chercher les sauvages, & ils les ont déterminés à renoncer à leurs habitudes, à leurs préjugés pour embrasser une religion à laquelle ces peuples n'entendoient rien, & pour goûter les douceurs de la société qu'ils ne connoissoient

pas.

Les Yncas avoient encore un avantage sur les Jésuites, c'est la nature de leur religion qui parloit aux sens. Il est plus aisé de faire adorer le soleil qui semble reveler lui-même son culte aux hommes que de leur persuader nos dogmes & nos mysteres inconcevables. Aussi les Jésuites ont-ils eu la sagesse de civiliser jusqu'à un certain point les sauvages, avant de penser à les convertir. Ils n'ont essayé d'en faire des chrétiens qu'après en avoir fait des hommes. A peine les ont-ils rassemblés qu'ils les ont fait jouir de tout ce qu'ils leur avoient promis. Ils leur ont fait embrasser le christianisme, quand à sorce de les rendre heureux, ils les avoient rendu dociles.

La division des terres en trois parts, pour la religion, le public & les particuliers; le travail pour les orphelins, les vieillards, & les soldats; les prix accordés aux belles actions; l'inspection ou la censure pour les mœurs; le ressort de la bienveillance, les sêtes mêlées aux travaux; les

chefs, les exercices militaires; la subordination; les précautions contre l'oisveté; le respect pour la religion & les loix; l'union de l'autorité politique & religieuse dans les mêmes mains: tout ce qu'on admire dans la législation des Yncas, on se retrouve au Paraguay, ou s'y retrouve perfectionné.

Les Yncas & les Jésuites ont également établi un ordre qui prévient les crimes, & dispense des punitions. Il n'y a rien de si rare au Paraguay que des délits. Les mœurs y sont belles & pures par des moyens encore plus doux qu'au Pérou. Les loix étoient séveres dans cet empire; elles ne le sont pas chez les Guaranis. On n'y craint pas les châtimens; on n'y craint que la conscience.

A l'exemple des Yncas, les Jésuites ont établi le gouvernement théocratique, mais avec un avantage particulier à la religion qui en fait la base : c'est la pratique de la confession infiniment utile, tant que ses instituteurs n'en abuseront pas. Elle seule tient lieu de loix pénales. & veille à la purété des mœurs. Dans le Paraguay la religion qui commande par l'opinion plus puissante que la force des armes, conduit le coupable aux pieds du magistrat. C'est-là que loin de pallier ses crimes, le repentir les lui fait aggraver. Au lieu d'éluder sa peine, il vient la demander à genoux. Plus elle est sévere & publique, plus elle rend le calme à la conscience du criminel. Ainsi le châtiment, qui partout ailleurs effraie les coupables, fait ici leur consolation, en étouffant les remords par l'explation. Les peuples du Paraguay n'ont point de loix civiles, parce qu'ils ne connoissent point de propriété : ils n'ont point de loix criminelles, parce que chacun s'accuse Le punit volontairement: toutes leurs loix sont des préceptes de religion. Le meilleur de tous les gouvernemens, ce seroit une théocratie où l'on établiroit le tribunal de la confession, s'il étoit toujours dirigé par des hommes vertueux sur des principes raisonnables, si la religion n'inspiroit que les devoirs de la société, n'appellant crime que ce qui blesse l'humanité; et ne substituoit pas dans ses préceptes des prieres à des travaux, de vaines cérémonies de piété à des œuvres de charité, des scrupules puérils à des remords fondés.

Mais peut-on se flatter que des Jésuites Espagnols ou Italiens, n'ayent pas sait passer au Paraguay des idées & des usages monastiques de Rome ou de Madrid. Cependant, s'ils y ont transporté des abus, il faut convenir que c'est avec des avantages si supérieurs, qu'il est peut-être impossible de saire nulle part autant de bien

aux hommes avec si peu de mal.

Il y a plus d'arts & de commodités dans les républiques des Jésuites qu'il n'y en avoit dans Cusco même, & il n'y a pas plus de luxe. L'usage de la monnoie y est même ignoré. L'horloger, le tisserand, le serrurier, le tailleur déposent leurs ouvrages dans des magasins publics. On leur donne tout ce qui leur est nécessaire: le laboureur a cultivé pour eux. Les Jésuites veillent sur les besoins de tous avec des magistrats qui sont élus par le peuple même.

Il n'y a point de distinction entre les états, & c'est la seule société sur la terre où les hommes jouissent de cette égalité, qui est le second des biens; car la liberté est le pre-

mier.

Les Yncas & les Jésuites ont fait également

Etoit-il vraisemblable qu'une compagnie dont la gloire a toujours été l'idole, sacrifiat à un intérêt obscur & bas un sentiment de grandeur proportionné à la majesté de l'édifice qu'elle élevoit avec tant de soins & de travaux.

Ceux qui connoissoient assez le génie de la société pour ne la pas calomnier si grossierement, répondoient que les Guaranis ne se multiplioient pas, parce qu'on les saisoit périr dans les travaux des mines. Cette accusation intentée il y a plus d'un siecle, s'est perpetuée par une suite de l'avarice, de l'envie, & de la malignité qui l'avoient formée. Plus le ministere l'apagnol a fait chercher cette source de richesses, plus il s'est convaincu que c'étoit une chimere. Si les Jésuites avoient trouvé des mines, ils se servient bien gardés de faire ouvrir cette porte à tous les vices qui auroient bientôt désolé leur empire & ruiné leur puissance.

L'oppression du gouvernement monacal a dû, selon d'autres, arrêter la population des Guaranis. Mais comment concilier cette idée vague avec la confiance aveugle & l'attachement excessif qu'on reproche aux Guaranis pour les missionnais res qui les gouvernent! L'oppression n'est que dans les travaux & dans les tributs forcés; dans les levées arbitraires ; soit d'hommes; soit d'argent pour composer des armées & des flottes destinées à périr; dans l'exécution violente des loix imposées sans le consentement des peuples & contre la réclamation des magistrats; dans la violation des privileges publics & l'établissement des privileges particuliers; dans l'incollèrence des principes d'une autorité qui se disant établie de Dieu par l'épée, veut tout prendre avec l'une & tout ordonner au nom de l'autre, s'armer du glaive dans le fanctuaire & de la religion dans les tribunaux. Voilà l'oppression; mais elle n'est jamais dans une soumission volontaire des esprits. ni dans la pente & le vœu des cœurs en qui la perfuation opére & précéde l'inclination, qui ne font que ce qu'ils aiment à faire & n'aiment que ce qu'ils font. C'est-là ce doux empire de l'opinion, le seul peut-être qu'il soit permis à des hommes d'exercer sur des hommes, parce qu'il rend heureux les peuples qui s'y abandonnent, Tel est sans doute celui des Jésuites au Paraguay. puisque loin qu'on air vu la moindre de leurs peuplades seçouer le joug à l'exemple de tant de nations Indiennes qui se sont cent fois révoltées contre les Espagnols, des peuples entiers de sauvages le sont venus incorporer d'eux-mêmes à leur gouvernement.

Il s'est trouvé des hommes qui ont soupçonné que les Jésuites avoient répandu dans leurs peuplades cet amour du célibat auquel les siecles de barbarie avoient attaché parmi nous une sorte de vénération qui n'est pas encore généralement tombée, malgré les réclamations continuelles de la nature, de la raison, de la société. Rien n'est plus éloigne de la vérité. Ces missionnaires n'ont pas seulement donné à leurs néophites l'idée d'une superstition à laquelle le climat apportoit des obstacles insurmontables, & qui auroit sussi pour décrier, pour faire détester leurs meilleures institutions.

Enfin des politiques ont vu dans le défaut de propriété un obstacle insurmontable à la population de Guaranis. La maxime qui nous fait regarder la propriété comme la source de la population, est-elle donc d'une vérité aussi incontestable qu'on le pense communément? Les peuples

sauvages ne se multiplient pas, il est vrai, au gré de leurs penchans & de leurs efforts. Mais aussi voyez combien des possessions nécessairement bornées, combien la cupidité, l'ambition, les besoins factices de toute espece mettent parmi nous d'obstacles à l'envie qu'a chaque individu de multiplier sa famille. Quoiqu'il résulte de cette comparaison une supériorité décidée pour nous fur les nations errantes, il sera toujours vrai que l'esprit de propriété arrête la fécondité de la nature. Ces inconvéniens n'existent point dans le Paraguay. La subsistance étant assurée à tous. chacun y jouit par conséquent d'une propriété illimitée. On peut assigner d'autres causes du peu de population qui se trouve chez les Guaranis.

En premier lieu les Portugais de saint Paul détruissirent en 1631 douze à treize peuplades sormées dans la province de Guayra, la plus voisine du Brésil. Le plus grand nombre des quatre-vingt-dix-sept mille Indiens qui les habitoient périt par le ser ou dans l'esclavage, de saim & de misere dans les sorêts. Il n'en échappa que douze mille qui trouverent un asyle dans des lieux plus éloignés des Portugais.

Cette destruction qui ne pouvoit être reparée que par des siecles, a été suivie de pertes lentes et continuelles. Les nations sauvages qui erroient autour des habitations des Guaranis trouvant commode d'enlever d'un seul coup de grandes provisions de vivres, massacroient sans pitié tout ce qui

s'opposoit à leurs brigandages.

Ces malheurs n'ont cesse que pour faire place à un sléau plus redoutable encore. Les Européens ont porté aux Guaranis la petite vérole plusmeurtriere sur les bords du Paraguay qu'en aucun lieu De la terre. Elle enleve par milliers & en très-Deu de tems presque tous ceux qui en sont attaqués. Il est étonnant que les Jésuites, qui ne pouvoient pas ignorer les falutaires effets de L'inoculation sur la riviere des Amazones, ayent toujours négligé un moyen si sûr & si facile de sauver la vie à leurs néophites. Ces législateurs éclairés auroient-ils été retenus par les ridicules objections de quelques eccléssastiques ignorans contre une pratique universellement autorisée par

les plus heureuses expériences?

Outre ces causes de dépopulation, les Guaranis en ont encore dans leur propre climat qui leur versent des maladies contagieuses, sur-tout aux bords du Parana où des brouillards épais, immobiles & continuels sous un ciel embrasé rendent l'air humide & mal-sain. Les Guaranis résistent d'autant moins à la malignité de ces vapeurs, qu'ils sont très-voraces, quoique dans un pays chaud. Ils mangent des fruits encore verds, des viandes presque crues. Delà les mauvaises digestions, les humeurs corrompues & les infirmités qui passent des peres aux ensans. Ainsi la masse du sang altérée par l'air & les alimens ne peut former une population abondante & de longue durée.

Les Chiquitos, quoiqu'ils s'avancent dans la Zone torride, sont beaucoup plus robustes & plus nombreux que les Guaranis qui sortent & s'éloignent du Tropique. Sous le nom de Chiquitos on comprend plusieurs petites nations semées dans un espace qui s'étend depuis le quatorzième dégré de latitude australe jusqu'au vingt & uniemes Ce pays est chaud, montueux, fertile, traversé à l'occident par trois rivieres qui jointes ensemble

Tome III. R

vont sous le nom de la Madere se perdre dans le

grand fleuve des Amazones.

Les premiers conquérans du Pérou connurent les Chiquitos & ne purent les subjuguer. Leurs successeurs ne furent pas plus heureux. Les Jésuites entreprirent en 1692 ce que la force n'avoit pu exécuter. Ce projet allarma les Espagnols de Santa crux-de-la-sierra qui trouvoient un grand avantage à faire des courles dans ces contrées & y enlever des esclaves qu'ils yendoient fort\_ cher pour les mines du Potosi & pour d'autres= usages. On n'ignoroit pas que les missionnaires qui, soit religion, soit ambition avoient d'autres yues & d'autres maximes, ne souffriroient pass l'oppression de leurs néophites & que les moyens ne leur manqueroient pas pour l'empêcher. Leurs travaux furent traverlés par la rule, par la violence, par la calomnie, par tous les moyens qu'une avidité féroce peut inspirer. Leur constance triompha des contradictions, & l'édifice s'éleva sur le plan qui avoit été conçu.

Dès l'an 1726 on y comptoit six grandes peuplades séparées les unes des autres par une assez grande étendue de terrein & des forêts immenses. La population passoit quarante mille ames Ce nombre a été toujours en augmentant, & étoit presque doublé lorsque la nouvelle républi que reconnut en 1746 la domination de l'Esp gnes aux mêmes conditions qu'elle avoit été connue plus anciennement par les Guaranis

lui avoient servi en tout de modele.

Les deux états ont également élevé entre les Espagnols une barriere insurmontable ont établi la même communauté de biens. la cité qui fait le commerce. Leurs manu

### philosophique & politique.

pêtres. On cultive par-tout le fucre, le tabac, le coton, les fruits, les grains naturels au pays, tous ceux de l'Europe. La plupart de nos animaux s'y font multipliés; les bœufs & les chevaux ne font pas dégénerés. La feule différence qu'il y ait entre les deux nations, c'est que les Chiquitos font plus forts, plus sobres, plus constans, plus actifs, plus laborieux que les Guaranis qu'en se tournant à l'orient ils ont à droite vers le pole. Ils ont aussi ces qualités supérieurement aux Moxes qui sont à gauche vers l'équateur.

Les Moxes habitent sous le douzierne dégré de latitude méridionale. A l'orient leur pays est séparé du Pérou par les Cordillieres. Du côté du midi il n'est pas éloigné du Paraguay. Il a au nord & à l'occident des terres inconnues. L'état de ces sauvages sans culture, sans religion, sans mœurs toucha vers l'an 1670 l'ame sensible. noble, courageuse d'un Jésuite Espagnol nommé Baraze. Il fixa ces hommes errans; il les gouverna par les loix des Guaranis. Ses travaux & ceux de ses successeurs avoient rassemblé trente mille ames au commencement du fiecle. Nous ignorons les progrès que cet établissement a fait depuis s mais, si l'on en juge par le tems & par les soins, il doit être aujourd'hui très-considérable.

Les Jésuites travailloient sans relâche à réunie les trois républiques en civilisant les peuples vagabonds dispersés dans les déserts qui separoient ces sociétés. Mais leur projet, dont l'exécution étoit douteuse ou du moins très-éloignée, ne s'accordoit pas avec le vil intérêt des avanturiers Espagnols. Ces barbares usurpateurs du nouveau

R 2

monde avoient très-bien servi la religion tant qu'il n'avoit fallu que verser du sang pour avoir de l'or; ils ne l'écoutoient plus depuis qu'elle ne parloit que d'humaniser des sauvages pour les rendre heureux. Ces exterminateurs ne voyoient dans les Américains qui avoient échappé à leur férocité que des instrumens de leur avarice. Après les avoir dépouillés de leurs possessions, ils les réduisirent à l'esclavage & les condamnerent aux travaux des mines. Cette insatiable cupidité sut trompée par les Jésuites qui firent assurer la liberté de tous les Indiens qu'ils pourroient faire vivre en société, après les avoir arrachés des antres & des forêts qui leur servoient d'asyle. Bientôt cette premiere précaution ne parut pas suffifante aux législateurs pour assurer le sort de leur république. Sa stabilité parut exiger que les conquérans en fussent exclus sous quelque dénomination qu'ils voulussent y paroître. On prévit que s'ils y étoient admis comme négocians ou même comme simples voyageurs, ils affecteroient une fierté dédaigneuse, ils exciteroient des orages, ils remphroient de troubles ces lieux paisibles, ils y apporteroient l'exemple & le germe de toutes les especes de corruption. Les mesures qu'on prenoit contr'eux les blesserent d'autant plus prosondément qu'elles avoient l'approbation des sages. Dans leur désespoir, ils remplirent l'univers d'imputations odieuses que de legeres apparences firent regarder comme des démonstrations.

Les missionnaires faisoient le commerce pour la nation. Ils envoyoient à Buenos-ayres les ouvrages de leurs artisans, l'herbe du Paraguay. Ils recevoient en échange une somme sur laquelle on prélevoit le tribut d'une piastre que chaque citoyen au dessus de dix-huit ans & au dessous

# philosophique & politique. 26

e cinquante payoit au Roi. Le reste s'employoit n marchandises d'Europe nécessaires aux comlodités de la colonie. Telle sur la base des prinlipales accusations qu'on forma contre les Jésuiles. Ils surent traduits au tribunal des quatre pares du monde comme une société de marchands ui sous le voile de la religion n'étoient occupés ue d'un intérêt sordide.

On avouera du moins que les fondateurs des · remieres institutions du Paraguay ne mériterent. as un pareil reproche. Les déserts qu'ils parouroient ne produisoient ni or, ni denrées. Ils 'y trouverent que des forêts, des serpens, des narais, quelquefois la mort ou des tourmens horbles, & toujours des fatigues excessives. Ce u'il leur en coutoit de soins, de travaux, de atience pour aborder les fauvages & les faire asser d'une vie errante à l'état social, étoit fort u dessus de ce que des hommes ordinaires au pient pu faire. Jamais ils ne songerent à s'aproprier le produit d'une terre qui cependant ans eux n'auroit été habitée que par des bêtes éroces. Peut-être leurs successeurs auront eu des notifs moins purs & moins defintéresses; mais 'ils ont eu la bassesse de chercher un accroissenent de richesses où ils ne devoient voir que la rloire de la religion & de l'humanité; s'ils ont cquis des terres, amassé des trésors en Amérique pour acheter du crédit en Europe, & delà agrandir, augmenter leur influence dans le nonde entier, c'est une ambition qui n'a janais altéré la félicité de leurs néophites. Ce peuple a continué à jouir d'un calme inaltérable & l'une aisance qui ne lui laissoit regretter, ni la propriété dont il n'avoit pas le desir, ni le superlu dont il ignoroit le besoin.

Mais ceux qui n'ont pas accusé l'avarice des Jésuites au Paraguay, ont censuré leurs établissemens comme l'ouvrage d'une aveugle superstition. Si nous avons une idée juste de la superstition, elle retarde les progrès de la population; elle consacre à des pratiques inutiles le tems destiné aux travaux de la société; elle dépouillel'homme laborieux pour enrichir le solitaire oisi & dangereux; elle arme les citoyens les uns contre les autres pour des sujets frivoles, elles donne au nom du ciel le signal, l'ordre de la révolte; elle soustrait ses ministres aux loix. aux volontés de la fociété: en un mot elle rend les peuples malheureux & donne des armes au méchant contre le juste. Est-ce-là ce qu'on voit au Paraguay. Si c'est la superstition qui a crés les heureuses institutions de ces chrétiens ignorés du reste de la terre, c'est la premiere fois qu'elle aura fait du bien aux hommes.

La politique toujours inquiete parce qu'elle est ambitieuse, qui craint tout parce qu'elle veut tout; la politique soupconnoit avec plus de sondement que les républiques fondées par les Jésuites pourroient bien aspirer un jour à une indépendance entiere, & peut-être même formet le projet de renverser l'empire à l'ombre duquel elles s'étoient élevées Ces hommes si doux, si parfaitement unis entr'eux, si attachés à leur occupations étoient en même-tems les meilleurs soldats du nouveau monde. Ils étoient très-exercés. Ils obéiffoient par principe de religion. Ils combattoient avec le fanatisme qui conduisit les martyrs du christianisme sur l'échafaud, & qui brisa tant de couronnes par les mains des disciples d'Odin & de Mahomet. Ils étoient dans la force que donnent des mœurs & des loix

## philosophique & politique. 2

maissantes tandis que les Espagnols de l'Amériique énervés par la molesse qui suit les triomphes de la cruauté, n'étoient plus ce qu'ils avoient été au tems de leurs conquêtes. Leurs désiances n'étoient donc pas de vains ombrages, ni de fausses alarmes.

Dans les gouvernemens qui précédérent l'origine du christianisme, & dans la plupart de ceux qui ne l'ont point admis, on a constamment vu l'autorité civile & l'autorité religieuse se réunir dans les mêmes mains, comme partant de la même source pour un seul but, ou l'une tellement subordonnée à l'autre que le peuple n'osoit l'en séparer dans ses idées & ses craintes. Les législateurs les plus sages ont toujours senti que la religion qui préparoit les ames à l'obéifsance devoit les y tenir asservies. Mais en Europe où le christianisme vint s'établir sur les ruines d'une religion & d'un grand empire, il se forma dès l'origine une rivalité entre deux pouvoirs, celui des armes & celui de l'opinion, qui travaillerent en même-tems à s'emparer des hommes & de leurs biens. Quand les barbares du nord fondirent sur les terres de la domination romaine, les chrétiens perfécutés par les empereurs payens, ne manquerent pas d'implorer le secours des ennemis du dehors contre l'étar qui les opprimoit. Ils prêcherent à ces vainqueurs une religion nouvelle qui leur imposoit se devoir de détruire l'ancienne; ils demanderent les décombres des temples pour bâtir des églises. Les sauvages donnerent sans peine ce qui ne leur appartenoit pas ; ils exterminerent , ils prosternerent aux pieds du christianisme tous Leurs ennemis & les siens; ils prirent des terres & des hommes, & en cédérent à l'église. Ils exigerent des tributs, & en exempterent le clergé qui préconisoit leurs usurpations. Des seigneurs se firent prêtres, des prêtres devinrent seigneurs. Les grands attacherent les prérogatives de leur naissance au sacerdoce qu'ils embrassoient. Les évêques imprimerent le sceau de la religion aux terres qu'ils possédoient. De ce mêlange & de cette confusion du sang avec le rang, des titres avec les biens, des personnes avec les choses, il se forma un pouvoir monstrueux dès sa naissance & qui devint énorme avec le tems, un pouvoir qui se distingua d'abord du seul'& véritable pouvoir qui est celui du gouvernement, qui prétendit ensuite l'emporter sur le plus fort, & qui depuis se sentant le plus foible s'est contenté de s'en séparer & de dominer en secret sur ceux qui voudroient bien en dépendre. Ces deux pouvoirs sont tellement discordans par leur nature qu'ils troublent sans cesse l'harmonie des états.

Les Jésuites du Paraguay qui connoissoient cette source de division ont profité du mal que leur société avoit sait quelquesois en Europe pour établir un bien solide en Amérique. Ils ont réuni les deux pouvoirs en un seul, subordonnant tout à la réligion; ce qui leur donnoit la disposition entiere des pensées, des affections & des forces de leurs néophytes. Etoit-ce pour eux-mê-

mes ou pour leurs sujets?

La facilité inattendue avec laquelle ces misfionnaires proscrits par la cour de Madrid ont évacué un empire qu'il leur étoit si aisé de défendre, les a justifiés aux yeux d'une grande partie du public du reproche d'ambition dont leurs ennemis ont fait retentir l'Europe. Mais la philosophie qui voit autrement que le vul-

# philosophique & politique. 265

gaire, attend pour juger ces législateurs, que la conduite des habitans du Paraguay parle & dépose en leur faveur ou contr'eux. Si ces peuples se soumettent à l'Espagne qui n'a ni droit ni forces à leur opposer, on dira que les Jésuites se sont plus occupés d'inspirer l'obéissance aux hommes que de les éclairer sur les principes d'équité naturelle dont ces sauvages étoient si près; & qu'en les pliant à la soumission par l'ignorance, s'ils les ont rendus d'abord plus heureux qu'ils n'étoient, c'est en se réservant le droit d'en faire un jour les instrumens de leurs volontés arbitraires. Mais si ces peuples armés & disciplinés repoussent les barbares oppresseurs de leur patrie, s'ils vengent ces immenses contrées du sang dont l'Espagne s'est énivrée, les philosophes diront que les Jésuites ont travaillé au bonheur du genre humain avec le défintérefsement de la vertu; qu'ils n'ont dominé les habitans du Paraguay que pour les instruire; qu'en leur donnant une religion, ils leur ont laissé les notions fondamentales qui font les premieres loix de la vraie religion; & qu'ils ont sur-tout gravé dans leur ame ce principe de toute société légitime & durable : que c'est un crime à des hommes rassemblés de consentir à une forme de gouvernement qui leur ôtant la liberté de statuer sur leur destinée, peut un jour placer des crimes dans la liste de leurs devoirs. Ainsi la tranquillité de l'Amérique Espagnole dépend des opinions qui sont établies dans le Paraguay.

Indépendamment de ce danger qu'on peut regarder comme domestique, elle reste toujours exposée aux invasions étrangeres, sur-tout dans la mer du sud. On l'a cru long-tems inattaquable de ce côté par l'éloignement, les périls de la navigation, & le peu d'expérience qu'on avoit de cet océan. Les Hollandois qui ne jugeoient pas cette côte de l'Amérique si inaccessible y envoyerent en 1643 une foible escadre qui s'empara sans peine de Baldavia, le premier port du Chili, le seul fortissé, & la clef de ces men paisibles. Ils dévoroient dans leur cœur les trésors de ces riches contrées, lorsque la disette & les maladies commencerent à ébranler leurs espérances. La mort de leur chef augmenta leurs inquiétudes, & les forces qu'on envoya contr'eux du Pérou acheverent de les déconcerter. Leur courage mollit dans cet éloignement de leur patrie, & la crainte de tomber dans les fens d'une nation dont ils avoient si souvent éprouvé la haine, les détermina à se rembarquer. Avec plus de constance ils se seroient vraisemblablement maintenus dans leurs conquêtes jusqu'à l'arrivée des secours qui seroient partis de Zuyderzée lorsqu'on y auroit appris leurs premiers fuccès.

Ainsi le pensoient ceux des François qui en 1698 unirent leurs richesses & leur audace pour former un établissement dans le détroit de Magellan, & sur la partie de la côte du Chili négligée par les Espagnols. Ce plan eut l'approbation de Louis XIV qui y imprima le sceau de l'autorité publique. Les liaisons intimes que les circonstances formerent peu de tems après entre ce prince & les maîtres du nouveau monde, empêcherent l'exécution d'un projet qui avoit plus d'étendue qu'on n'en laissoit paroître.

Les Anglois n'avoient pas attendu que la Hollande & la France leur ouvrissent les yeux sur la mer du sud pour s'en occuper. Ses mines les

tenterent dès 1624. La foiblesse du prince qui gouvernoit alors la nation fit tomber une affociation confidérable qu'un si grand intérêt avoit formée. Charles II reprit cette idée brillante. Il fit partir le chevalier Narborough pour observer ces parages peu connus, & pour essayer d'ouvrir quelque communication avec les peuples du Chili. Ce monarque étoit si impatient d'apprendre le succès de cette expédition, qu'averti que fon navigateur de confiance étoit de retour aux Dunes, il se jetta dans sa berge & alla au devant de lui jusqu'à Gravesend. Quoique cette tentative n'eut rien produit d'utile, le ministere ne se découragea pas. Il forma en 1710 la compagnie de la mer du fud qui trouva plus commode ou peut-être plus humain de s'approprier par le commerce les trésors des pays commis à son privilege que d'y faire des conquêtes. Elle s'enrichissoit assez paisiblement lorsqu'une guerre sanglante changea la situation des choses. Une escadre commandée par Anson remplaça ces négocians avides. Il est vraisemblable qu'elle auroit exécuté les terribles opérations dont elle étoit chargée, sans les malheurs qu'elle éprouva pour avoir été forcée par des arrangemens vicieux à doubler le Cap de Horn dans une saison où il n'est pas pravicable. Depuis 1764 l'Angleterre s'occupe tranquillement d'un établissement dans la mer du sud. Ses amiraux y ont déja découvert sept isles bien peuplées. Le tems nous apprendra de quelle utilité elles peuvent être & quels secours elles fourniront pour précipiter les révolutions.

Ce font des moyens bien lents pour l'ambition. Mais si le desir noble & légitime d'affranchir la moitié de l'Amérique du joug des Espa-

gnols, & l'émulation d'en partager les richesses par le commerce & l'industrie; si des vues aussi élevées se méloient à l'intérêt qui divise les nations & allume la guerre, il seroit aisé d'enlever d'un seul coup à l'Espagne tout ce qu'elle possede en Amérique au-delà du tropique du fud. Douze vaisseaux de guerre partis d'Europe avec trois ou quatre mille hommes de débarquement, tenteroient sans risque cette entreprise. D'abord ils trouveroient des rafraîchissemens au Brésil, à Rio Janeiro, à Sainte-Cathérine, dans tous les établifsemens Portugais qui ont le plus vif intérêt à l'abaissement des Espagnols. Si dans la suite ces vaisseaux avoient besoin de quelques réparations, elles pourroient se faire avec sûreté sur la côte inhabitée & inhabitable des Patagons dans le port Desiré, ou dans celui de Saint-Julien. Ils doubleroient le Cap de Horn dans les mois de décembre & de Janvier, tems de l'année où ces mers ne sont pas plus orageuses que les autres. En cas de séparation, on se réuniroit à l'isle déserte de Socoro & on se porteroit en force sur Baldivia.

Cette place est moins rédourable qu'elle ne le paroît. Ses fortifications sont à la vérité considérables, mais elles sont toujours en mauvais état. On y compte cent canons, mais ils ont rarement des affûts qui puissent servir. On n'y a jamais vu des munitions de guerre & de bouche pour soutenir un siege. Quand même une administration attentive dont il n'y a point d'exemple dans ces contrées, remédieroit à ces désordres, la résistance ne seroit pas beaucoup plus opiniâtre. Une garnison toute composée d'officiers & de soldats slétris par leurs crimes & par l'exil auquel ils sent condamnés,

rience, de la capacité nécessaire pour une défense glorieuse. Les vainqueurs trouveroient un port où les plus grandes flottes sont en sûreté, des bois excellens de construction, du chanvre, des grains, des légumes. Les troupes aisément rétablies dans un pays si abondant & si sain, des fatigues d'une longue navigation, attaqueroient le reste du Chili avec une grande supériorité.

Ce royaume qui étoit autrefois défendu par deux mille foldats, n'en a pas plus aujourd'hui de cinq cens, moitié cavalerie & moitié infanterie. Il est vrai que tous les Espagnols en état de porter les armes & distribués par compagnies sont obligés de se joindre aux troupes; mais que pourroient des bourgeois amollis & inexpérimentés contre des hommes vieillis dans les exercices de la guerre & de la discipline? Ce n'est pas tout. Les Araucos & leurs amis ne verroient pas plutôt cette diversion que, même sans y être excités, ils se mettroient en campagne. Leurs fureurs sont si connues que tous les est forts se tourneroient contr'eux, & qu'on ne songeroit guere à s'opposer aux entreprises des Européens.

Les côtes du Pérou feroient encore moins de réfiftance. Callao le seul lieu fortifié qui les couvre, n'a qu'une mauvaise garnison de six cens hommes. La prise de ce port ouvriroit le chemin de Lima qui n'en est éloigné que de deux lieues & qui est sans désense. Les secours qui leur viendroient de l'intérieur des terres, où il n'y a pas un soldat, ne les sauveroient pas, & l'escadre ennemie intercepteroit aisément tous ceux que Panama pourroit leur envoyer par mer. Panama

lui-même qui n'a qu'un mur sans sossés & sarssouvrages extérieurs, seroit bientôt obligé de se gendre : sa garaison continuellement affoiblie par les détachemens qu'elle fait pour la garde de Darien, du Chagre & de Porto-belo seroit hors d'ér

tat de repousser une attaque vive.

Nous n'ignorons pas que l'ennemi quoique maître des côtes, ne le seroit pas pour cela du Pérou. Il y a sans doute fort loin de la prise de deux mauvaises places à la conquête d'un si vaste empire. Qu'on sasse cependant attention aux mauvaises dispositions des Indiens, au mécontentement des Créoles, à leur molesse, à leur inexpérience, à leur ignorance dans le maniement des armes dont on n'a pas même l'attention de les pourvoir, & peut-être qu'une si grande révolution ne sera pas jugée aussi chimérique qu'elle le paroît au premier coup d'œil. La nation qui attaqueroit les Espagnols n'auroit guere moins d'avantage sur eux qu'ils en eurent eux-mêmes sur les Amériquains lorsqu'ils les découvrirent.

Quand même les succès du vainqueur se borneroient à la prise de Callao & de Panama, l'Espagne ne se trouveroit-elle pas privée des trésors qu'elle reçoit de la mer du sud? Il faudroit pour rouvrir la communication, qu'elle sit des armemens considérables; qu'ils ne sussent pas interceptés, qu'ils franchissent le cap de Horn ou le détroit de Magellan. Il faudroit que sans ports pour se resaire & se recruter, les Espagnols pussent battre une escadre qui auroit reçu par l'isthme de Panama tous ses besoins, & qu'après leur victoire, ils sussent encore en état de sormer deux sieges & sorcer deux places vaillamment désendues. De pareilles dissicultés sont-elles faciles à surmonter?

- Sans exécuter dans toute son étendue le plan que nous venons de tracer, on peut intercepter la navigation de la mer du sud. Il suffit pour cela que deux vaisseaux de force y arrivent sans être découverts. En établissant leur croisiere au sud & au nord de Lima, où tout aboutit comme à un centre commun, rien de ce qui en part, rien de ce qui y arrive ne peut échapper. Les bâtimens qui à raison des vents & des courans suivent tous exactement la même ligne, doivent tomber nécessairement sous les voiles ennemis. Lorsque le commerce averti par ses malheurs suspend ses armemens, on cesse à la vérité de faire des prises y mais si des officiers plus fideles à leur patrie que souchés de leur intérêt personnel perséverent dans leur station, l'Espagne reste toujours privée de fes avantages.

Tous ces malheurs, que la hardiesse des navigateurs en général & en particulier les découvertes récentes des Anglois dans la mer du sud rendent tous les jours plus prochains, ne fausoient être écartés que par l'établissement d'une forte escadre. La puissance qui a besoin de ce soutien, en a tous des matériaux sous sa main. Ils se trouvent dans la mer du sud, & sont de la qualité convenable pour ces climats. On ne peut pas fe, diffimuler que les équipages composés en grande partie d'Indiens ou de negres ne seront jamais comparables aux équipages Européens; mais qu'on les exerce avec soin; qu'on les accoutume à la mer, au feu, à la manœuvre, à la discipline; & ils seront suffisans pour arrêter des hommes, qui fatigués par une longue traversée, par un ciel brûlant, par des maladies, par une mauvaise nourriture, n'auroient aucun asyle sur cette plage éloignée. Nous oferons même ajouter que si l'Espagne pouvoit faire aimer sa domination aux Indiens & les former à la navigation avec une force navale telle que nous venons de la proposer pour la mer du sud, il n'y auroit point de peuple sur la terre qui osat y faire voir son pavillon.

Quand cette espérance seroit vaine, il n'en faudroit pas moins construire & tenir dans une activité continuelle une escadre que les malheurs de la guerre ne pourroient occuper que par intervalles. Son loisir seroit utilement employé à ramasser sur les côtes des dénrées qui périssent faute d'occasions & de moyens pour leur exportation. Cet arrangement tireroit vizisemblablement les colons de la léthargie où ils font ensevelis depuis deux siecles. Assurés que leurs produits arriveroient sans frais à Panama, & qu'ils seroient embarqués sur le Chagre pour passer en Europeavec des frais médiocres, ils aimeroient des travaux dont ils feroient surs de recueillir-les fruits. Peutêtre avec le tems leur émulation deviendroit-elle affez vive, pour déterminer le manistere à creufer un canal de cinq lieues qui acheveroit la communication des deux mers déja fi avancée par un fleuve très-navigable. Le gouvernement partageroit nécessairement avec les peuples la prospérité oui maîtroit de l'exécution de ce projet, si cependant les Espagnols n'avoient pas le même intérêt à tenir l'isthme de Panama ferme, que les Califes ont cru avoir de ne pas ouvrir l'isthme de Suez. Le bien général des peuples & l'utilité du commerce demandent à grands cris que la terre ouvre ces deux portes à la navigation, rapproche les limites du monde, & lie les nations par une communication rapide & non interrompue. Le despotisme oriental & l'indolence Espagnole s'opposent à une liberté de commerce, à un esprit d'é-

Balité sociale qu'ils ne connoissent point. On aime Dieux affamer un monde de richesses, & voir l'au-Tre périr dans la misere & l'esclavage, que de par-Eager la terre & ses trésors entre tous les peuples qui l'habitent. Mais peut-être que la jonction des deux mers exposeroit la cour de Madrid au danger de voir le Pérou & le Chily envahis par la mer du

nord; c'est ce qu'il faut examiner.

Les possessions Espagnoles sur cette derniere mer s'étendent depuis le golfe du Mexique jusqu'à l'Orenoque. Dans cet espace immense, il y a une infinité d'endroits où il n'est pas possible de débarquer, & un plus grand nombre encore où un débarquement ne serviroit de rien. Tous les ` postes qu'on a regardés jusqu'ici comme importans, tels que la Vera-cruz, Chagre, Porto-belo. Carthagene sont fortifiés, & le sont d'une maniere rédoutable.

L'expérience a cependant prouvé qu'aucune de ces places n'étoit imprenable. On connoît plusd'un peuple en état de s'emparer de celle dont il aura le plus d'intérêt à se rendre maître. Peut-être même y en a-t-il quelqu'un qui a assez d'hommes, d'argent & de vaisseaux pour les prendre toutes luccessivement, &, ce qui est bien plus difficile, pour les garder. Qu'est-ce qui arriveroit? L'air de ces riches contrées presque toutes situées entre les tropiques, dévoreroit les conquérans en foule. Ce climat dangereux dans toutes les saisons pour les Européens, mortel pendant six mois de l'annee, pestiféré pour des étrangers ac-, coutumés à un ciel tempéré, à une vie commode, à une nourriture abondante, deviendroit leur tombeau. Les calculs les plus modérés font monter. la perte des François qui passent aux isles de l'Amérique à trois dixiemes, & celle des Anglois à

quatre, tandis que les Espagnols ne perdent pur dans le continent beaucoup plus mal-sain au-delt d'un dixieme.

Quand même l'esprit humain parviendroit à dempter la malignité du climat, le vainqueur ne resteroit-il pas nécessairement confiné dans les forteresses qu'il auroit prises, sans aucun elpoir de partager le produit des mines placées à une distance immense des côtes? Imagine-t-on comment les génies les plus hardis & les plus féconds en ressources s'y prendroient pour pénétres fans augune ressource pour les vivres dans un pays qui n'est point cultivé? Pour se présenter avec de l'infanterie seulement devant une cavalerie nombreuse & impétueuse? Pour avancer à travers des précipices dans des contrées où il n'y a jamais eu qu'un mauveis chemin qu'on ne manqueroit pas de rompre? Pour forcer des défilés que cinq cens poltrons défendroient contre une armée de vingt mille hommes.

Admettons tous ces prodiges opérés: peut-on croire que les Espagnols Amériquains subiront le joug d'un ennemi quel qu'il puisse être? Idolàres par goût, par paresse, par ignorance, par habitude, par orgueil de leur religion & de leur gouvernement, jamais ils ne s'accoutumeront à des loix étrangeres. Leurs préjugés leur sourniront des armes suffisantes pour chasser aussi sûrement leur vainqueur, que les Portugais pousses dans un coin de terre chasserent autresois du Bresil les Hollandois qui l'avoient envahi presqu'entièrement.

Il ne resteroit pour assurer la conquête que d'exterminer tous les Européens qui s'y sont établis: car telle est la malheureuse destinée des conquérans, que presque toujours après s'être emparés d'un pays, il leur en faut détruire les habitans.

#### philosophique & politique. 279

Mais outre qu'il seroit odieux & injuste de soupgonner quelque nation que ce puisse être de ce dernier excès de cruauté qui a voué les Espagnols à l'exécration de tous les siecles, cet expédient ne seroit pas moins insensé en politique qu'horrible en morale. Tout peuple seroit forcé pour tirer parti de ses nouvelles possessions, de leur sacrisier sa population, son activité, son industrie, & avec elles toute sa puissance. Il n'y en a point d'assez peu éclairé pour ignorer que depuis l'origine du monde tous les états qui ont tourné leur administration du côté des mines ont péri misérablement, ou langui dans la pauvreté & la dépendance.

: Cependant l'enthousiasme pourroit aveugler quelque puissance maritime au point qu'elle formât le projet de s'approprier exclusivement des richesses qu'elle partage aujourd'hui avec des rivaux. Son ivresse lui feroit voir les mines poussées au double, & la culture au centuple de ce qu'elles sont; les ouvriers quittant les états où ils manqueroient d'occupation pour s'incorporer dans la nation qui fourniroit des subsistances & des vêtemens au nouveau monde; les vaisseaux qui portoient aux extrêmités de la terre le fruit de leur industrie pourrissant dans des ports où la cessation du travail anéantiroit la navigation : toutes les branches de commerce tombant necessairement dans les seules mains par qui découleroient tous les trésors; l'univers entier recevant en quelque maniere la loi de la nation qui en auroit envahi toutes les richesses.

Cette erreur brillante entraîneroit sûrement la ruine de la puissance qui en feroit la base de sa conduite; mais elle engageroit l'Espagne dans des

guerres longues & ruineuses qu'il lui est aise & important de prévenir. Elle le peut par le moyen d'une escadre qu'on construiroit dans l'isle de Cuba. Ses atteliers sont d'autant mieux placés à la Havane, que les côtes les plus fréquentées par ses vaisseaux se trouvent la plupart situées sous la zone torride. Les bois d'Europe trop tendres pour réfister aux chaleurs excessives de ces régions s'y dessechent, tandis que ceux du pays élevés & endurcis sous l'influence des rayons d'un foleil brûlant s'y conservent des siecles entiers avec des foins médiocres.

Ce seroit un grand désordre en lui-même & le principe de beaucoup d'autres désordres, su l'utilité de cette marine se bornoit à défendre les côtes Espagnoles. Elle doit ressusciter la communication entre les colonies nationales interrompues autrefois par les corfaires, & dont les liaisons ont toujours été depuis languissantes. Elle doit prévenir les versemens frauduleux & les brouilleries qui en sont trop souvent la suite. Elle - doit assurer la navigation plus en danger que jamais depuis que le traité de 1763 a fait passer la

Floride sous la domination Angloise.

Des esprits inquiets qui voyent souvent le danger où il n'est pas, tandis qu'ils ne soupconnent pas même celui qui frappe les yeux de tout le monde, ont voulu faire craindre à l'Espagne que sa navigation ne fut interceptée au débouquement du canal de Bahama. Outre que le Port Saint-Augustin n'offre d'asyle qu'à des vaisseaux de grandeur médiocre, ces parages ont des courans si rapides; ils sont semés de tant d'écueils, agités de si fréquentes tempêtes, qu'il est impossible aux plus hardis navigateurs d'y établir une croisiere. Un malheur plus réel pour l'Espagne seroit que les côtes de la Floride situées dans le golfe du Mexique, & jusqu'ici assez peu connues offrissent aux recherches de la grande - Bretagne un port propre à recevoir des slottes. Il est possible que cela ne soit pas; mais comme la cour de Madrid n'en a pas la sûreté, elle doit s'occuper des moyens de rendre cet événement inutile

par la formation d'une bonne escadre.

Cette force auroit encore une destination non moins importante. Les colonies Angloises de l'Amérique septentrionale prennent tous les jours des accroissemens qui étonnent l'univers. Elles peuvent rester asservies à leur métropole, elles peuvent en secouer le joug. Quoiqu'il arrive, leurs besoins augmenteront avec leur population. Déja elle est si considérable que les anciens débouchés ne suffisent plus à l'extraction de leurs denrées que les anciens retours ne suffisent plus à leurs consommations. Ce vuide doit être l'origine de cette grande fermentation qui s'est manifestée depuis peu par de grands éclats. La grande-Bretagne, qui ne paroît pas avoir démêlé jusqu'ici les causes d'une inquiétude qui lui cause de si vives allarmes, s'éclairera un jour. Elle sentira qu'elle ne peut rétablir la tranquillité dans ses possessions éloignées qu'en donnant plus d'extension à leur commerce. La nécessité autant que l'ambition la rendra conquérante en Amérique & il est vraise blable que l'orage fondra d'abord sur le Mexique. Il n'y a que les forces maritimes de l'Espagne qui puissent donner à ces grands efforts une autre direction.

L'entrepôt de ces forces seroit mal placé à la Havane, à Saint-Domingue, à la Vera-cruz, à Porto belo & à Carthagene, lieux tous mal-

sains & sous le vent. Nous les réunirions à Bayahonda fitué entre Sainte-Marthe & Maracaybo. Cette position quoique peu connue, réunit tous les avantages qu'on peut defirer : un port excellent, d'un accès facile & qu'il est 'ailé de rendre imprenable; une grande abondance de bois de construction; un air très-salubre; un territoire également propre à la culture & à la multiplication des troupeaux. Les fauvages qui habitent cette contrée & qui font la pêche des perles au cap de Vela, ou s'éloigneroient, ou continueroient leurs occupations paifibles, si on les traitoit avec humanité. De cet afyle les vaisseaux Espagnols menaceroient les établissemens ennemis, & protégeroient les possessions de leur nation.

Il est vrai que lorsqu'ils auroient une fois tourné leur pavillon vers les mers fituées sous le vent. leur retour seroit difficile. Les vents réguliers du fud-est au nord-est, les courans toujours dirigés vers l'ouest rendroient nécessairement leur marche pesante & longue. Mais cet inconvénient ne doit pas faire abandonner un projet dont tout démontre la nécessité. Ce seroit un grand avantage si cette force pouvoit au besoin se porter dans la mer du sud. Par malheur la nature des choses s'oppose invinciblement à cet objet d'utilité. L'escadre avant de faire route vers l'équateur seroit obligée de s'élever à la hauteur du détroit de Gibraltar, ce qui l'exposeroit auxinêmes inconvéniens que si elle partoit d'Europe. Tout ce qu'elle pourroit, ce seroit de faire passer par terre des matelots tout formés aux bâtimens qui protégeroient les côtes du Pérou.

Le plan de défense que nous venons de tracer à l'Espagne est susceptible de grandes difficultés.

Peut-être cette monarchie n'est-elle pas en état de faire les avances nécessaires pour sonder la marine dont elle doit sentir le besoin? Peut-être ne peut-elle pas affigner les fonds indispensables pour son entretien? Peut-être n'a-t-elle pas asfez de confiance en les administrateurs du nouveau monde pour leur confier des soins austi importans? Ces objections que nous n'avons pu nous dissimuler semblent en effet insolubles dans l'état d'épuisement, d'inaction, d'ignorance, de découragement, où se trouve aujourd'hui cette puissance. autrefois si redoutable. Mais une réforme éclairée. prompte, hardie, soutenue par le zele & l'autorité du gouvernement pour animer les esprits à penser, à tenter, à agir, feroit disparoître en peu de tems une foule d'obstacles que la timidité grossit, multiplie & perpétue.

Des abus profondément enracinés, les protecteurs intéressés de ces abus énormes croiseront ces vues d'utilité publique dans les colonies. Mais ils seront bientôt dissipés si on a le courage

de les attaquer d'abord dans la métropole.

Les écrivains politiques qui ont voulu remonter à l'origine des playes dont l'Espagne est depuis si long-tems assigée, ont tous répété, que se voyant maîtresse des trésors du nouveau monde, elle avoit renoncé d'elle-même aux manusactures, à l'agriculture. Aucun peuple n'à jamais raisonné, ne misonnera jamais de cette maniere. Les nations ne raisonnent point. Elles sont conduites ou entraînées par les événemens qui sont dans les mains de ceux qui gouvernent. Loin que les richesses de l'Amérique ayent anéanti les arts, elles leur donnerent d'abord, &t devoient leur donner une nouvelle activité.

Ferdinand par la conquête du royaume de Grenade avoit acquis toutes les manufactures d'Espagne qui étoient la plupart entre les mains des Maures, mais il en avoit considérablement diminué l'exportation par l'expulsion des Juis. La découverte du nouveau monde ranima bientôt l'industrie & le commerce. Ils augmenterent prodigieusement l'un & l'autre sous Charles-quint & même sous Philippe II. Dans les dernieres années du regne de ce prince, la seule ville de Seville contenoit soixante mille métiers en soie. Les draps de Segovie passoient pour les plus beaux de l'Europe. Le Levant & l'Italie préféroient ceux de Catalogne à ceux des autres nations. Il y avoit dans le royaume une si grande activité qu'il se négocioit au rapport de Louis Valle de la Cerda dans la feule foire de Medina pour cent cinquante millions d'écus en lettres de change, & ce n'étoit pas la place de l'état où il s'en négocioit le plus. L'armement contre l'Angleterre célebre dans l'histoire sous le nom de flotte invincible, & composé de cent cinquante grot vaisseaux, prouve que l'Espagne avoit alors une :puissante marine, & par conséquent un commerce maritime très étendu. Elle fit dans l'espace d'un siecle des entreprises immenses & trèscheres. Les seules guerres des Pays-bas & de la Ligue lui coûterent trois mille millions de livres. Par ces opérations, elle jetta infiniment plus de numéraire chez les étrangers qu'elle ne l'a fait depuis par la voye du commerce.

Si cette puissance avoit été obligée d'acheter dans ces tems-là, les marchandises qu'elle envoyoit dans le nouveau monde, l'Europe auroit joui dès-lors des trésors de l'Amérique comme

elle en jouit aujourd'hui. En ce cas, l'Espagne auroit été hors d'état de faire ces prodigieux armemens de terre & de mer, de soudoyer tant d'armées étrangeres, d'entretenir la division dans les états voisins, de tout bouleverser par ses intrigues, de donner le branle à tous les événemens politiques, d'être la premiere, presque la seule

puissance de l'univers.

L'expulsion totale & la proscription des Maures & des Juiss en 1611 fut la premiere époque fensible de la décadence de l'Espagne. Cette dégradation fut si rapide qu'on vit des écrivains Espagnols former dès l'an 1619 des projets pour le rétablissement politique de leur empire. On imaginera sans peine le vuide immense que devoient laisser dans leur patrie un million d'hommes laborieux dans un tems où la noblesse retenant encore rous les préjugés & les privileges barbares des Visigots dont elle se faisoit honneur de descendre, renvoyoit le travail à la classe du peuple la plus méprifée quoique la plus utile. La guerre qui détroit tout, étoit alors la seule profession distinguée; & les arts qui créent, confervent ou réparent, deshonoroient pour ainsi dire tous les hommes qui s'en occupoient. S'il y avoit de l'agriculture, c'est parce qu'il y avoit des esclaves. S'il y avoit du commerce, c'est parce qu'il y avoit des Juiss. Enfin si l'Espagne avoit des manufactures, elle les devoit aux Maures qui vivoient dans le travail & dans l'opprobre. Cette puissance ne sentit pas que le vrai moyen de retirer dans la métropolé les tréfors du nouveau monde, étoit de favoriser l'industrie qui les y attiroit. partie de la nation qui eût de l'activité, la seule capable de remplir cogrand objet, fut ignominieusement proscrite. Envain ces malheureux offrirent vingt millions au gouvernement, & ils en auroient donné le triple, pour qu'il leur fut permis de continuer à respirer leur air natal; la superstition qui avoit prononcé l'arrêt de leur destruction, ne permit pas à la politique de les écouter. Il ne se trouva même aucune puissance en Europe assez éclairée pour leur offrir un asyle; & ils furent réduits à se disperser en Afrique & en Asse.

Tandis que le désespoir conduisoit ces malheureux sur des côtes barbares; l'Espagne s'applaudissoit de son fanatisme aveugle. Elle se croyoit toujours la plus riche puissance de l'univers, parce qu'elle ne soupçonnoit pas que les vaisseaux qui remplissoient ses ports étoient des éponges qui commençoient à boire sa substance. Lorsqu'elle s'apperçut de la diminution de son numéraire, elle l'attribua au naufrage de quelques bâtimens qui revenoient des Indes, à l'enlevement de ses gallions par les Hollandois, à de manyaises ventes. Elle crut qu'il ne falloit pour remplir ces vuides qu'augmenter les droits sur les manufactures & sur les ouvriers. Mais un fardeau qui eût été trop pesant même pour un grand nombre, fut encore plus insupportable av peu d'artisans qui restoient. Ils se resugierent en Flandre & en Italie, ou sans sortir d'Espagne. ils abandonnerent leur profession. Les soies de Valence, les belles laines d'Andalousie & de Castille cesserent d'être travaillées par les mains des Espagnols.

Le Fisc n'ayant plus de manufactures à opprimer, opprima les cultivateurs. Les impôts qu'on en exigea furent également vicieux par leur nature, par leur multiplicité, & par leurs excès. Aux impositions générales se joignirent ce qu'on

appelle en finance affaires extraordinaires, qui est une maniere de lever de l'argent sur une classe particuliere de citoyens, imposition qui, sans aider l'état, ruine les contribuables pour enrichir le traitant qui l'a imaginée. Ces ressources ne se trouvant pas suffisantes pour les besoins urgens du gouvernement, on exigea des financiers des avances confidérables. A cette époque ils devinrent les maîtres de l'état. Ils furent autorisés à sous-affermer les diverses parties de leur bail. Les commis, les gênes & les vexations se multiplierent avec ce désordre. Les loix que ces hommes avides eurent la liberté de faire, ne furent que des piéges tendus à la bonne foi. Avec le tems ils usurperent l'autorité souveraine, & parvinrent à décliner les tribunaux du prince, à se choisir des juges particuliers & à les payer : ils devinrent juges & parties.

Les propriétaires des terres, écrasés par cette tyrannie, ou renoncerent à leurs possessions, ou en abandonnerent la culture. Bientôt cette servile péninsule qui, malgré les fréquentes sécheresses qu'elle éprouve, nourrissoit vingt millions d'habitans avant la découverte du nouveau monde, & qui avoit été plus anciennement le grenier de Rome & de l'Italie, se vit couverte de ronces. On contracta la funeste habitude de fixer le prix des grains; on imagina de former dans chaque communauté des greniers publics qui étoient nécessairement dirigés sans intelligence, sans zele,

sans probité.

Quand la décadence d'un état a commencé, il est rare qu'elle s'arrête. La perte de la population, des manufactures, du commerce, de l'agriculture, fut suivie des plus grands maux. Tandis que l'Europe s'éclairoit rapidement, &

qu'une industrie nouvelle animoit tous les peuples, l'Espagne tomboit dans l'inaction & la barbarie. Les droits des anciennes douanes qu'on avoit laissé subsister dans le passage d'une province à l'autre furent portés à l'excès, & interrompirent entr'elles toute communication. Il ne fut pas permis de porter l'argent de l'une à l'autre, Bientôt on n'apperçut pas la trace d'un seul chemin. Les voyageurs se trouvoient arrêtés au passage des rivieres où il n'y avoit ni pont ni batteaux. Il n'y eut pas un seul canal ni un seul fleuve navigable. Le peuple de l'univers que la superstition condamne le plus à faire maigre, laissa tomber ses pêcheries. & acheta tous les ans pour douze millions de poisson. petit nombre de bâtimens mal armés destinés pour ses colonies, il n'y eut pas un seul navire national dans ses ports. Les côtes furent en proie à l'avidité, à l'animosité, à la férocité des barbaresques. Pour éviter de tomber dans leurs mains, on fut obligé de fréter de l'étranger jusqu'aux aviso qu'on envoyoit aux canaries & en Amérique. Philippe IV avec toutes les riches mines de l'Amérique vit tout à coup son or changé en cuivre, & fut réduit à donner aux monpoies de ce vil métal un prix presqu'aussi fort qu'à l'argent.

Ces désordres-n'étoient pas les plus grands de la monarchie. L'Espagne remplie d'une vénération stupide & superffitieuse pour le siecle de ses conquêtes, rejettoit avec dédain tout ce qui n'avoit pas été pratiqué dans ces tems brillans. Elle voyoit les autres peuples s'éclairer, s'élever, se fortisser, sans vouloir rien emprunter d'eux. Un mépris décidé pour les lumieres & les mœus de ses voisins formoit la base de son caractere.

: L'inquisition, ce terrible tribunal établi d'abord pour arrêter les progrès du judaisme & du mahométisme, avoit porté un coup mortel aux arts, aux sciences, à toutes les connoissances utiles. L'Espagne ne fut ni troublée, ni dévastée par les querelles de religion; mais elle resta stupide dans une profonde ignorance. L'objet de ces disputes, quoique toujours misérable & ridicule, intéresse plus vivement qu'aucun autre par sa liaison avec le premier, le plus respectable des êtres. On veut avoir raison, & quand le voudroit-on si ce n'est dans des questions qu'on lie avec le salut éternel. On lit, on médite. A propos d'une sotise. l'esprit s'exerce & se porte à de bonnes études. On remonte aux sources primitives. On étudie l'histoire, les langues anciennes. La critique naît. On prend un goût solide. Bientôt le sujet qui échauffoit les esprits tombe dans le mépris. Les livres de controverse passent, mais l'érudition reste. Les matieres de religion ressemblent à ces parties acides & volatiles qui existent dans tous les corps. propres à la fermentation. Elles troublent d'abord la limpidité de la liqueur; mais elles mettent bientôt en action toute la masse. Dans ce mouvement elles se dissipent ou se précipitent. Le moment de la dépuration arrive, & il surnage un fluide, doux, agréable & vigoureux qui sert à la nutrition de l'homme. Mais dans la fermentation générale des disputes théologiques, toute la lie de ces matieres resta en Espagne. La superstition y avoit abruti les esprits, au point que l'état s'applaudiffoit de son aveuglement.

L'oubli de tous les bons principes jetta le gouvernement dans l'incertitude de ce qu'il devoit faire. Au lieu de cette activité qui auroit été nécessaire pour porter la vie dans toutes les parties d'une domination trop étendue & trop dispersée, s'établit une lenteur qui ruinoit toutes les affaires. Les formalités, les précautions, les conseils qu'on avoit multipliés à l'infini pour n'être pas trompé, empêchoient seulement d'a-

gir.

La guerre n'étoit pas mieux conduite que la politique. Une population qui sufficit à peine pour les nombreuses garnisons qu'on entretenoit en Italie, dans les Pays-bas, en Afrique & dans les Indes, ne laissoit nuls moyens de mettre des armées en campagne. Aux premieres hostilités, il falloit recourir à des étrangers. Loinque le petit nombre d'Espagnols qu'on faisoit combattre avec ces troupes mercenaires pussent les contenir, leur sidélité étoit souvent altérée par ce commerce. On les vit se révolter plusieurs sois de concert, & ravager ensemble les

provinces commises à leurs défenses.

Une folde réguliere auroit infailliblement prévenu, ou bientôt dissipé cet esprit de sédition. Mais pour payer des armées & les tenir dans cette dépendance & cette subordination nécessité saire à la bonne discipline, il auroit fallu supprimer cette foule d'officiers inutiles, qui par leurs appointemens & leurs brigandages absorboient la plus grande partie des revenus publics; ne pas aliener à vil prix, ou ne pas laisser envahir les droits les plus anciens de la couronne; ne pas diffiper ses trésors à entretenir des espions, à acheter des traîtres dans tous les états. Il auroit fallu sur-tout ne pas faire consister la grandeur du prince, à accorder des pensions & des graces à tous ceux qui n'avoient d'autre titre à les obtemir que l'audace de les demander.

Cette noble & criminelle mendicité étoit l'allure générale. L'Espagnol né généreux & devenu fier, dédaignant les occupations ordinaires de la vie, ne respiroit qu'après les gouvernemens, les prélatures, les principaux emplois de la magistrature.

Ceux qui ne pouvoient pas parvenir à ces emplois brillans, le glorifiant d'une superbe oisiveté, gardoient le ton de la cour, & mettoient autant de gravité dans leur ennui public que les ministres dans les fonctions du gouvernement.

Le peuple même auroit cru souiller ses mains victorieuses en les employant à des travaux paisibles. Les campagnes & les atteliers étoient abandonnés à des étrangers qui venoient s'enrichir de l'indolènce des habitans, & rapportoient dans leur patrie un argent qui la fertilisoit.

Les hommes nés sans propriété présérant bassement une servitude oissve à une liberté laborieuse, briguoient de grossir ces légions de domestiques que les grands trasnoient à leur suite avec ce faste qui étale magnisiquement l'orgueil de la condition la plus inutile et de la dégradation la plus nécessaire.

Ceux qui par un reste de vanité ne vouloient pas vivre sans quelque considération, se précipitoient en foule dans les cloîtres, où la superstition avoit préparé depuis long-tems un asyle commode à leur paresse, & leur assuroit une sorte d'honneur & de distinction pour avoir changé l'état de leur pauvreté sousée en celui d'une pauvreté volontaire.

Les Espagnols même qui avoient dans le monde un bien honnête, languissoient dans les célibat, aimant mieux renoncer à leur postérités

que de s'occuper à l'établir. Si quelques-uns entraînés par l'amour & la vertu s'engageoient dans le mariage, à l'exemple des grands ils conficient d'abord leurs enfans à l'éducation superstitieuse des colleges, & dès l'âge de quinze ans les livroient à des courtisanes. Le corps & l'esprit de ces jeunes gens vieillis de bonne heure, s'épuisoient également dans ce commerce infâme qui se perpétuoit même parmi ceux qui avoient contracté des nœuds légitimes. Ce désordre poussé jusqu'aux derniers excès fut la premiere & la seule cause de la stérilité des semmes Espagnoles autresois aussi sécondes que celles des états les plus peuplés.

C'est parmi ces hommes abrutis qu'étoient pris ceux que la faveur destinoit à tenir les rênes du gouvernement. Leur administration rappelloit à chaque instant l'école d'oisiveté & de corruption d'où ils sortoient. Rien n'étoit si rare que de leur voir des sentimens de vertu, quelques principes d'équité, le plus léger desir de faire le bonheur de leurs semblables. Ils n'étoient occupés qu'à piller les provinces consiées à leurs soins pour aller dissiper à Madrid dans le sein de la volupté le fruit de leurs rapines. Cette conduite étoit toujours impunie, quoiqu'elle occasionnar souvent des séditions, des révoltes, des conspirations, quelquesois même des révolutions.

Pour comble de malheur, les états unis par des mariages ou par des conquêtes à la Castille, consommoient sa ruine. Les Pays-bas ne donnoient pas de quoi payer les garnisons qui les désendoient. On ne tiroit rien de la Franche-Comté. La Sardaigne, la Sicile & le Milanois étoient à charge. Naples & le Portugal voyoient leurs tributs engagés à des étrangers. L'Aragon,

Valence.

philosophique & politique. 289

Valence, la Catalogne, le Roussillon, les isles, Baleares & la Navarre prétendoient ne devoir à la Monarchie qu'un don gratuit que leurs députés régloient toujours & rarement au gré d'une cour.

avide & épuisée par ses folles largesses.

Pendant que tout tomboit ainsi dans la confusion en Espagne, les trésors de l'Amérique qui n'avoient d'abord passé aux autres états de l'Europe que par des combinaisons destructives de guerre & de politique, y couloient par une route heureuse & paisible. L'impossibilité où se trouvoit la métropole de fournir aux besoins de ses colonies, anima l'industrie des autres peuples qui jusqu'alors avoit été extrêmement bornée. Les maîtres naturels des richesses du nouveau monde ne purent guere retenir que les droits de quint, d'indult, de garde-côte, de douane, de commission: droits qui ont ajouté aux marchandises une valeur qui ne prend sur les négocians étrangers que parce qu'elle resserve les conformations, mais qui sont payés par les Péruviens & les Mexicains qui les consomment. C'est par cette voie que l'or & l'argent dont l'Amérique a inondé l'Europe, ont passé dans plus de mains & se sont distribués plus également.

En vain une loi sévere portée par Ferdinand & Isabelle & confirmée par leurs successeurs ; avoit exclu les nations étrangères des ports de l'Amérique & des affaires qui s'y faisoient. L'impérieuse loi de la nécessité anéantit cet arrangement qui devoit être perpétuel, & sit tomber ce commerce dans leurs mains. D'environ cinquante millions de denrées ou de marchandises qui partent tous les ans de Cadix pour les Indes Occidentales, la huitieme partie appartient à peine à la métropole. Le reste est fourni par les autres.

Tome III.

peuples, amis ou ennemis de l'Espagne, sous le nom des Espagnols même, toujours fideles aux particuliers & toujours infideles à la loi. La bonne foi des Espagnols qui n'a jamais reçu d'atteinte, est dans, ce commerce la sûreté des étran-

gers.

Le gouvernement ne pouvant se dissimuler l'inconvénient inévitable de ces contraventions perpétuelles, crut en réparer le préjudice par une loi encore plus absurde. Il défendit sous des peines capitales l'exportation de l'or & de l'argent, comme si les Espagnols eussent pu se dispenser de payer les marchandises qu'ils avoient besoin d'acheter. Lorsqu'on tenoit la main à l'exécution de cette loi, l'Espagnol qui est à Cadix le facteur des autres nations confioit les lingots à des Braves appellés, Météores, qui bien armés alloient porter les lingots numérotés au rempart, & les jettoient à d'autres Météores qui les portolent aux chaloupes chargées de les recevoir. · Les facteurs, les commis & les gardes qui ne les troubloient jamais; tous avoient liturs droits sur cette fraude justifiée par l'iniquité de la loi, & le marchand étranger n'étoit jamais trompé. Ces frais ajoutoient aux marchandises un nouveau prix que le confommateur étoit obligé de payer. La défense de sortir l'or & l'argent étoit si inutile, que quoiqu'il en arrivât tous les ans d'Amérique une quantité prodigieuse, on n'en voyoit que peu dans le royaume. Plus de sévérité n'auroit fait que hausser le prix des marchandises par la difficulté d'en retirer la valeur. Si conformément à la rigueur des ordonnances, on eut saisi, jugé & condamné à mort quelque contrevenant & qu'on eut confiqué ses biens; cette atrocité, loin d'empêchet la sortie de l'argent l'au-

## philosophique 🚱 politique. 293

roit augmentée, parce que ceux qui s'étoient contentés jusqu'alors d'un bénéfice médiocre, exigeant un falaire proportionné au risque qu'ils de voient courir, auroient multiplié leurs profess par leurs risques, & fait passer beaucoup d'argent pour en avoir eux-mêmes davantage.

La cour de Madrid a senti enfin le vice de cet arrangement. Les gouvernemens anciens qui avoient pour les loix le respect qu'elles méritent, n'auroient pas manqué d'en abroger une dont l'observation auroit été démontrée chimérique. Dans nos tems modernes, où les empires font plus conduits par les caprices de ceux qui sont à leur tête que sur des principes raisonnés, l'Espagne s'est contentée de régler il y a quelques années que ele commèrce étranger retirefoit en payastetrois pour bentila valeur des marchandifes qu'il auroit fait paffer dans le houveau monde le li dewoir la recevoir par le caral des banquiers qu'on eut soin diétablir dans les principales places de l'Europe. L'objet du ministère éthit desse rendre maître du commerce des piastres, & par conséquent du change. Complant qui peut-sere étoit plus valte que juste n'a pascréusti. Les agens qu'on avoit choisis; unt strahi la confiande squi leur avoit étéaccordée. La cour d'Espagne ne s'est pas oblinée à soutepitonna diffice qui irroulois de toubes parts. Tous les particuliers sont maintenant autorifés à extraire is directement deins fonds: en: se soumettant: anxideoits établis é en 1768 cont été porbés de trois à matrioposit cent. S'ils étoient plus modérésiele gouvernament en recircustit de plus grands avantages alby saldes tems course fraudeurs Espagnols peuventh fourt mir les piastres à bords des vaisseaux su edessous

de l'imposstion, & on sent bien que ces facilithe momentances sone sailes avec une avidité Pendant que la métropole dépérissoit, il n'és zoic pas possible que les colonies prospérassent. Si les Espagnols cussent comu leurs vrais inté extreme:

vers, peut-être à la découverte de l'Amérique se fussent-ils contentés de former avec les Indiens des noends honnêtes qui auroient établi entre oux une dépendance; un profit reciproques. Les productions des atteliers de l'ancien monde euffent été échangées contre celles des mines du nouveau ; & le fer ouvrage eut été payé à poids egal par de l'argent brut. Une union Rable, Tuite necessaire du commerce paisible, se seroit formee fans repandre du fang, fans devaster des empires; hEspagne ne sevoit pas moins devenue maitresse du Mexique & du Pérou ; Par la Tais son que tout peuple qui cultive les arts, sans en communiquer les procédés & la pratique ; aura une superiorité réelle sur celui à qui it en vond les

On me raifonna Pas ainst. La facilité qu'on Woit trouvée à subjuguer les Indiens, l'ascendant que Charles quint prit fur toute l'Europe, l'or Productions. gueil si ordinaire sux conquerans, le caracter Parviculier des Espagnols, l'ignorance des via Principes du commerce : toutes ces milons

plusieurs autres empêcherent qu'on me dont d'abard aux pays conquis du nouveau mon des lois feses, une bonne administration, une GHance inebraniable obom and recipito 172

29 Ma depopulation de l'Amerique fut la pret fuite decette confusion. Les premiers passes querans furent marques par des ruisseaux de Aussi étonnés de leurs victoires que le vaincu de sa désaire, ils crurent ne pouvoir jamais compter sur une obéissance, sur une sidélité qu'on ne leur devoit point; & dans l'ivresse de leurs succès, ils prirent le parti d'exterminer ceux qu'ils avoient dépouillés Des peuples innombrables disparurent de la terre à l'arrivée de ces barbares qui ne savoient ni gagner, ni posséder, ni employer les biens, les trésors qu'ils avoient engleurie

engloutis.

Semblables aux Visigots dont ils étoient les descendans ou les esclaves, les Espagnols partagerent entr'eux les terres désertes & les hommes qui avoient échappé à leur épée. La plupart de ces misérables victimes ne survêcurent pas long-tems au carnage dans un état d'esclavage pire que la mort. Les loix faites de tems, en tems pour modérer la dureté de cette servitude, ne produisirent que peu de soulagement. La férocité, l'orgueil, l'avidité se jouoient également des ordres d'un monarque trop éloigné, & des larmes des malheureux Indiens.

Les mines furent encore une plus grande cause de destruction. Les tyrans qui les exploitoient traînerent leurs esclaves dans des abymes prosonds, où privés de la lumiere du jour, de la respiration d'un air libre & sain, des principaux soutiens de la vie, de la consolation de pleurer avec leurs amis & leurs proches, les Indiens creusoient leur tombeau sous ces voûtes ténébreuses qui recelent aujourd'hui plus de cendres de morts que de poussière ou de grains d'or. Quand on jette les yeux sur des traitemens si barbares, on est bien étonné d'entendre l'avare & stupide Espagnol se plaindre de ce que les Indiens lui resusent la connoissance de plu-

fieurs mines découvertes avant ou depuis la conquête. Ces malheureux en trahissant le secret qu'ils ont reçu de leurs peres ou que le hasard leur a donné, que feroient-ils autre chose que de

multiplier les moyens de les détruire?

Aussi voit-on ceux mêmes que la destinée avoit soumis au joug, déserter les terres qu'ils cultivoient pour leurs avides maîtres, & se ré-Augier en grand nombre parmi les sauvages qui errent dans les forêts ou les déserts des Cordillieres. Ces lieux impénétrables sont devenus l'asyle d'une infinité d'Indiens qui menacent toujours les provinces Espagnoles d'une guerre ouverte ou d'une invasion furtive. Ils contractent dans ces âpres climats un caractere féroce qui les rend redoutables au point qu'on a été forcé d'abandonner des mines très-abondantes qui étoient exposées à leurs incursions. Ce que la stérilité du sol, le défaut de prévoyance, & le manque des ressources de la société fait perdre de population à ces jauvages, est continuellement réparé par les esclaves fugitifs qui se dérobent à la tyrannie Européenne. C'est dans ces montagnes que se régénere en secret une race légitime qui doit un jour, & peut-être bientôt, reprendre ses biens, ses droits & sa liberté dans les entrailles avides & cruelles de l'usurpateur du nouveau monde.

Il se dépeuple encore par les besoins que les Européens leur ont apportés, en leur ôtant les moyens d'y subvenir. Avant la conquête, les Indiens alloient nuds, ou ce qui servoit à leur parure ils le fabriquoient eux-mêmes : c'étoit une occupation & une sorte de métier. Leurs soins se réduisoient à la culture d'un champ de mays. L'argent n'étoit point une richesse. Toutes choses s'échangeoient entreux. Depuis que l'Indien com-

## philosophique & politique. 295

me l'Espagnol vit en société, il est dans la nécessité de se loger, de se nourrir, de se vêtir le plus souvent d'étosses étrangeres. Faute d'arts & de métiers, il ne sauroit pourvoir à ces nouveaux besoins. Quand même il ne seroit pas tombé dans un découragement excessif, son travail sussiroit à peine aux dépenses de premiere nécessité. Ainsi le luxe & l'indigence qui le pressent l'ont réduit à cacher à l'écart sa nudité, à vivre seul, & à renon-

cer à sa postérité.

De cette cause de dépopulation en naît une autre plus affreuse encore, & dont la seule idée fit autrefois frémir l'Europe. Le célébre Drake ayant pris la ville de Saint-Domingue en 1786 eut la preuve que parmi ces infulaires, les hommes en étoient venus à ce point de désespoir que pour ne pas mettre au monde des enfans qui fussent la victime de leur oppresseur, ils avoient tous unanimement résolu de n'avoir aurun commerce avec leurs femmes. Cette triste conjuration contre la nature même & contre le plus doux de ses plaisirs, l'unique événement de cette espece que l'histoire ait transmis à la mémoire des hommes, semble avoir été réservée à l'époque de la découverte du nouveau monde, pour caractériser à jamais la tyrannie Espagnole. Que pouvoient opposer les Amériquains à sa soif de détruire que l'horrible vœu de ne pas serreproduire? Ainsi la terre fut doublement souillée du fang des peres & du germe des enfans.

Dès-lors cette terre fut comme maudite pour ses barbares conquérans. L'empire qu'ils avoient fondé s'écroula bientôt de toutes parts. Les progrès du désordre & du crime furent extrêmement rapides. Les forteresses les plus importantes tomberent en ruine. Il n'y eut dans le pays ni ar-

mes, ni magasins. Le soldat qui n'étoit, ni exercé, ni nourri, ni vêtu, devint mendiant ou voleur. On oublia jusqu'aux élémens de la guerre & de la navigation, jusqu'au nom des instrumens pro-

pres à ces deux arts si nécessaires.

Le commerce ne fut que l'art de tromper. L'or et l'argent qui devoient entrer dans les coffres du fouverain furent continuellement diminués par la fraude & réduits au quart de ce qu'ils devoient être. Tous les ordres corrompus par l'avarice se donnoient la main pour empêcher la vérité d'arriver au pied du trône, ou pour sauver les prévaricateurs qu'il avoit proscrits. Les premiers & les derniers magistrats agirent toujours de concert pour appuyer leurs injustices réciproques.

Le cahos où ces brigandages plongerent les affaires amena le funeste expedient de tous les états mal administrés, des impositions sans nombre. On paroissoit s'être proposé la double fin d'ar-'rêter toute industrie & de multiplier les vexa-

tions.

L'ignorance marchoit de pair avec l'injustice. , J'ai vu, disoit un voyageur célebre, porter , dans le même tribunal & presqu'à la même , heure une même sentence sur deux cas directement opposés. Envain s'efforça-t-on d'en faire , comprendre la différence aux juges. Cependant ,, le chef fortant enfin des ténebres se leva sur son 5, fiége, retroussa sa moustache, & jura par la , Sainte Vierge & par tous les Saints que les Lu-, thériens Anglois lui avoient enlévé parmi ses , livres ceux du pape Justinien dont il se servoit ,, pour juger les causes équivoques, mais que ,, si ces chiens reparoissoient, il les feroit brûler , tous. ,, ... Le hazard, dit le même voyageur, fit tom" ber un jour les métamorphoses d'Ovide entre " les mains d'un Gréole. Il remit ce livre à un " religieux qui ne l'entendoit pas mieux & qui " fit croire aux habitans de la ville que c'étoit une bible Angloise. Sa preuve étoit les figures de " chaque métamorphose qu'il leur montroit en " disant: voilà comme ces chiens adorent le dia-" ble qui les change en bêtes. Ensuite la prétendue bible fut jettée dans un feu qu'on alluma " exprès, & le religieux fit un grand discours qui " consistoit à remercier Saint François de cette

, heureule découverte.

Comme l'aveuglement est toujours favorable à la superstition, les ministres de la religion, sans être beaucoup plus éclairés que les autres, prifent un ascendant décidé dans toutes les affaires. Plus assurés de l'impunité, ils furent toujours plus hardis à violer tout principe d'équité, toute regle de mœurs & de décence. Les moins corrompus faisoient le commerce. Les autres abusoient de leur ministère & de la terreur des armes ecclésiastiques pour arracher aux Indiens tout ce qu'ils avoient. Un moine Espagnol passoit pour mal-adroit, lorsqu'un court voyage dans le nouveau monde ne lui valoit pas vingt ou trente mille piastres. Le' plus fouvent on prévenoit leur avidité par des dons immenses. On auroit cru que ce n'étoit que pour embellir des églises, que pour enrichir le clergé que l'Amérique avoit été conquise.

La haine qui se mit entre les Espagnols nés dans le pays & ceux qui arrivoient d'Europe, acheva de tout précipiter. La cour avoit imprudemment jetté les semences de cette division malheureuse. De faux rapports lui peignirent les Créoles comme des demi-barbares, presque comme des Indiens. Elle ne crut pas pouvoir compter sur leur intelligence, fur leur courage, fur leur attachement, & elle prit le parti de les éloigner de tous les postes utiles ou honorables. Cette réfolution injurieuse les aigrit. Loin de travailler à les appaiser, les dépositaires de l'autorité se firent un art d'envenimer leur chagrin par des distinctions humiliantes. Il s'établit entre les deux classes, dont l'une étoit accablée de faveurs & l'autre de refus, une aversion insurmontable. Elle s'est manifestée par des éclats qui ont plus d'une fois ébranlé l'empire de la métropole dans le nouveau monde Ce levain fermente toujours, & doit amener tôt ou tard des révolutions. Elles paroissent d'autant plus sûres & plus prochaines, que le elergé Créolé & le clergé Européen qui ont contracté la contagion de ces haines, de ces divisions, ne se rapprocheront jamais, & travailleront selon l'esprit dont ils ne se sont jamais écartés, à rendre les peuples irréconciliables.

Depuis que les Bourbons occupent le trône de Charles-quint, les désordres qu'on vient de voir, & les maux qui naissent de tant de maux ont un peu diminué. La noblesse n'affecte plus ces airs de grandeur qui tenoient de la royauté, & qui embarrassoient souvent le gouvernement. Le maniement des affaires publiques a cessé d'être l'appanage de la seule naissance : il a passé à des gens de faveur, de fortune ou de mérite. Le produit des rentes générales & provinciales de toute l'Espagne qu'une administration détestable avoit fait tomber au-dessous de huit millions sur la fin du dernier siecle, monte aujourd'hui à soixante-douze millions fix cens cinquante-fix mille huit cens cinq livres. Cette heureuse révolution qui a commencé par la métropole, s'est étendue ensuite aux colonies. On a vu les trois tribunque chargés en Europe de leur direction, perdre successivement quelque chose du mauvais elprit qui dirigeoit leurs pérations. Le conseil des Indess'occupe plus utiement de leur gouvernement, de leur conservation. La contractation transportée de Seville à Calix en 1717 conduit leur commerce avec plus intelligence. Le consulat qui juge des différens urvenus entre les négocians mêlés dans les afaire de cette partie de l'Amérique, & qui doit eiller à la conservation de leurs privileges, a

cquis quelque activité, quelques lumieres.

Ces premiers pas vers le bien doivent faire eserer au ministere Espagnole qu'il arrivera à une conne administration, lorsqu'il aura saisi les vrais rincipes, & qu'il employera les moyens conveables. Le caractere de la nation n'oppose pas es obstacles insurmontables à ceachangement, omme on le croit trop communément. Son inolence ne lui est pas aussi naturelle qu'on le pense. our peu qu'on veuille remonter au tems où ce réjugé défavorable s'établissoit, on verra que cet ngourdissement ne s'étendoit pas à tout; & que i l'Espagne étoit dans l'inaction au dedans, elle ortoit son inquiétude chez ses voisins dont elle roubloit sans cesse la tranquillité Son oissveté a ris sa puissance en partie dans un fol orgueil. arce que la noblesse ne faisoit rien, on a cru u'il n'y avoit rien de si noble que de ne rien aire. Le peuple entier a voulu jouir de cette rérogative; & l'Espagnol déchamé, & deminud, onchalamment assis à terre, regarde avec pitié on voisin, qui bien vêtu, bien nourri, rit en traaillant de sa folie. L'un méprisetpar orgueil, ce ue l'autre recherche par vanité, les commodités e la vie. Le climat avoit rendu l'Espagnol sore. & il l'est encore devenu par indigence. L'esprit monacal qui le gouverne depuis long-tems, lui fait une vertu, de cette même pauvreté qu'il doit à ses vices. Comme il n'a rien, il ne desire rien; mais il méprise encore moins les richesses

qu'il ne hait le travail.

De son ancien caractere il n'est resté à ce peuple pauvre & superbe qu'un penchant démesuré pour tout ce qui a l'air de l'élévation. Il lui faut de grandes chimeres, une immense perspective de gloire. La satisfaction qu'il a de ne plus relever du trône que depuis l'abaissement des grands, lui fait recevoir tout ce qui vient de la cour avec respect & avec consiance. Qu'on dirige à son bonheur ce puissant ressort, qu'on cherche les moyens plus aisses qu'on ne pense de lui saire trouver le travail honorable, & on verra la nation redevenince qu'elle étoit avant la découverte du nouveau monde, dans ces tems brillans ou sans secours étrangers, elle menaçoit la liberté de l'Europe.

Après avoir guéri l'imagination des peuples, après les avoir fait rougir de leur inaction ofgueilleuse, il faudra sonder d'autres plaies. Celle qui affecte le plus la masse de l'état. c'est le défaut de population. Le propre des colonies bien administrées est d'augmenter la population de la métropole qui par les débouchés avantageux qu'elle sournit à leurs productions augmente réciproquement la leur. C'est sous ce point de vue interessant à la fois pour l'humanité & pour la politique que les nations éclairées de l'Europe ont formé leurs établissemens du nouveau monde. Le fuccès a par-tout couronné un si noble & si sage dessein. Il n'y a que l'Espagne, qui avoit forme son système avant que la lumiere ne fut répardue, qui ait vu la population diminuer en Europe à mesure que ses possessions augmentoient

en Amérique.

Lorsque la disproportion entre un territoire & ses habitans n'est pas extrême, l'activité, l'économie, une grande faveur accordée aux mariages, une longue paix peuvent avec le tems rétablir l'équilibre. L'Espagne qui en 1747 n'avoit que fept millions quatre cens vingt-trois mille cinq cens quatre vingt-dix ames, en y comprenant cent quatre-vingt mille quarante-fix ecclésiastiques, & qui ne compte guere dans ses colonies que la vingtieme partie de la population qu'il y avoit au tems de la conquête, ne peut ni se repeupler, ni les repeupler sans des efforts extraordinaires & nouveaux. It faut pour augmenter les classes laborieuses du peuple, qu'elle diminue son clergé qui énerve & dévore également l'état. Il faut qu'elle renvoye aux arts les deux tiers de fes foldats, que l'amitié de la France & la foiblesse du Portugal lui rendent inutiles. Il faut, puisque son revenu net est de cent vingt-quatre millions & que ses dépenses ordinaires n'en absorbent que quatre-vingt seize, qu'elle s'occupe du soulagement des peuples aussi-tôt que les possessions de l'ancien & du nouveau monde auront été tirées du cahos où deux siecles d'inertie, d'ignorance, & de tyrannie les avoient plongées. Il faut avant' tout qu'elle aboliffe l'infame tribumal de l'inquisition, qui semble érigé contre le monarque & contre le peuple, en tenant l'un & Pautre sous le joug d'une superstition stupide. La superstition, quelle qu'en soit la cause, est

répandue chez tous les peuples sauvages ou policés. Elle est née sans doute de la crainte du mal, & de l'ignorance de ses causes & de ses remedes. C'en est affez du moins pour l'enraciner dans l'esprit de tous les hommes. Les fléaux de la nature, les contagions, les maladies. les accidens imprévus, les phénomenes destructeurs, toutes les causes cachées de la douleur & de la mort sont si universelles suit la terre, qu'il seroit bien étonnant que l'homme n'en eut pas été dans tous les tems & dans tous les pays vivement affecté.

Mais cette crainte naturelle aura toujours subsisté ou grossi à proportion de l'ignorance & de la sensibilité. Elle aura enfanté le culte des élémens qui font les grands ravages sur la terre comme les déluges, les incendies; les pestes; le culte des animaux soit venimeux, soit vonces, mais toujours nuisibles y le culte des hommes qui ont fait les plus grands maux à l'homme, des conquérans, des heureux fourbes, des faiseurs de prodiges apparens bons ou mauvais, le culte des êtres invisibles que l'imagination suppose cachés dans tous les instrumens du mal. L'év tude de la nature & la méditation auront infensiblement diminué le nombre de ces êtres, & l'esprit humain se sera élevé du polytheisme au monotheilme; mais cette derniere idée simple & su blime fera toujours restée informe dans les esprits groffiers & mélée d'une foule d'erreurs & de fantômes inversións pareces de 196

La révélation perfectionnoit la doctrine d'un être unique; & il alloit stétablir peut-être une religion plus épurée, si les barbares du nord qui inonderent les provinces de l'empire Romain n'eufsent apporté des préjugés facrés qu'on ne pouvoit chasser que par d'autres stables : Le christianisme wint se présenter masseurensent à des esprits incapables de le bien encendre. Ils ne le reçurent qu'avec censppareil merveilleux dont l'ignorance est toujours avide. L'intérêt le chargea; le défigura de plus en plus, & fit imaginer chaque jour des dogmes & des prodiges d'autant plus révérés quils étoient moins croyables. Les peuples occupés durant douze fiecles à se partager, à se disputer les provinces de la monarchie universelle qu'une seule nation avoit formée en moins de deux cens ans, admirent sans examen toutes les erreurs que les prêtres étoient convenus entr'eux après bien des chicanes, d'imposer à la multitude. Mais le clergé trop nombreux pour s'accorder, avoit entretenu dans son sein un germe de division qui devoit tôt ou tard se communiquer au peuple. Le moment vint où l'esprit d'ambition & de cupidité qui dévoroit toute l'eglise, heurta avec beaucoup d'éclat & d'animolité un grand nombre de superstitions le plus généralement re-

Comme c'étoit l'habitude qui avoit fait adopter les puérilités dont on s'étoit laissé bercer, & qu'on n'y étoit attaché ni par principe de rain sonnement, ni par esprit de parti ; ceux qui avoient le plus d'intérêt à les soutenir se trouverent hors d'état de les défendre, lorsqu'elles furent attaquées avec un courage propre à fixer l'attention publique. Mais rien n'avança les progrès de la réformation de Luther & de Calvin, commo la liberté qu'elle accordoit à chaque particulier de juger fouverninement des principes religieux qu'il avoit reçus. Quoique la multitude fut incapable d'entreprendre cette discussion, elle se sentit fiere d'avoir à balancer de si grands, de si chers intérêts. L'ébranlement étoit si général qu'on peut conjecturer que les nouvelles opinions auroient par-tout triomphé des anciennes, si le magistrat n'avoit cru avoir intérêt à arrêter le torrent. Il avoit besoin ainsi que la religion d'une obéissance implicite sur laquelle son autorité étoit principalement fondée, & il craignit qu'après avoir renversé les fondemens antiques & profonds de la hiérarchie Romaine, on n'examinât ses propres titres. L'esprit républicain qui s'établissoit naturellement parmi les résormés augmentoit encore cette désiance.

Les rois d'Espagne plus jaloux de leurs usurpations que les autres souverains, voulurent leur donner de nouveaux appuis dans des superstitions plus uniformes. Ils ne virent pas que les systèmes des hommes ne peuvent pas être les mêmes sur un être inconnu. En vain la raison crioit à ces imbécilles monarques, que nulle puissance n'est en droit de prescrire aux hommes ce qu'ils doivent penser; que la société chargée de diriger leurs actions extérieures n'a nul droit sur les mouvemens intérieurs de leur cœur; que la politique doit préferer tout citoyen, qui sert la patrie à celui qui est inusilement orthodoxe. Ces principes éternels & incontestables ne furent: pas écoutés. Leur voix étoit étouffée par l'apparence d'un grand intérêt, & encore plus par les cris futieux d'une foule de prêtres fanatiques, qui ne tarderent pas à s'emparer de l'autorité. Le prince devenu leur esclave, sur sorce d'abandonner ses suiets à leurs caprices, de les laisser opprimers d'êrre spectateur oisif des cruautés qu'on exerçoit contre eux. Dès-lors des mœurs superstitienses, utiles seulement au sacerdoce, devinrent mussibles à la société. Des peuples ainsi corrompus : & dégénérés furent les plus cruels des peuples. Leur obéiffance pour le monarque fut subordonnée à la volonté du prêtre. Il opprima tous les pouvoirs, il fut le vrai souverain de l'état

L'inaction

philosophique & politique. 305

L'inaction fut la suite nécessaire d'une superstition qui enervoit toutes les facultés de l'ame. Le projet que les Romains formerent des leur enfance de devenir les maîtres du monde, se manifesta jusques dans leur religion. C'étoit la victoire, Bellone, la fortune, le genie du peuple Romain, Rome même qui étoient leurs dieux. Une nation qui aspiroit à marcher sur leurs traces, & qui songeoit à devenir conquerante. adopta un gouvernement monacal. Il a détruit tous les ressorts; il les empêchera de se rétablir en Espagne & en Amérique, s'il n'est renversé lui-même avec toute l'horreur dont il est digne. L'abolition de l'inquisition doit harer ce grand changement.

Ce moyen tout nécessaire qu'il est au rétaiffement de la monarchie, n'est pas suffisant. doique l'Espagne ait mis à cacher sa foiblesse d'art peut-être qu'il n'en auroit fallu pour léquérir des forces, on connoît ses plaies. Elles font si profondes & si invétérées qu'il lui faut des secours étrangers pour les guérir. Qu'elle ne les refuse pas, & elle verra ses provinces de l'ancien & du nouveau monde remplies de nou-Veaux habitans qui leur donneront mille branches d'industrie. Les peuples du nord & ceux du. midi, possedés de l'ambition des richesses qui caractérile notre fiecle, iront en foule dans des confrées ouvertes à leur émulation. La fortune publique suivra les fortunes particulieres. Les fortunes particulieres des étrangers deviendront elles-mêmes une richesse nationale, si ceux qui les auront élevées en peuvent jouir assez sûrement. affez agréablement, affez honorablement pour perdre le fouvenir de leur pays natal.

Pour porter rapidement te grand ouvrage à sa Tome III.

gion n'auroient pas besoin d'apologie.

Lorsque l'Espagne aura acquis des bras, elle les occupera de la maniere qui lui sera la plus avantageuse. Le chagrin qu'elle avoit de yoir le trésors du nouveau monde passer chez ses river & ses ennemis, lui a fait croire qu'il n'y que le rétablissement de ses manufactures qui put la mettre en état d'en retenir une partie. Ceux dé ses écrivains économiques qui ont le plus appuyé ce système nous paroissent dans l'erreur. Tant que les peuples qui sont en possession de fabriquer les marchandises qui servent à l'approvisionnement de l'Amérique, s'occuperont du soin de conserver leurs manufactures, celles qu'on voudra créer ailleurs en soutiendront difficilement la concurrence. Elles pourront peut-être obtenir à aussi bon marché les matieres premieres & la main-d'œuvre; mais il faudra des fiecles pour les élever à la même célérité dans le travail, à la même perfection dans l'ouvrage. Il n'y auroit qu'une révolution qui transporteroit en Espagne les meilleurs ouvriers, les plus habiles artistes étrangers qui put procurer ce grand changement. Jusques à cette époque qui ne paroît pas prochaine, les tentatives qu'on hazardera, auront une issue funeste. On en a fait une expérience bien instructive, lorsqu'on a prohibé l'exportation des matieres premieres. La défense de sortir les soies n'a fait que les avilir. La culture en diminuoit sensiblement, & seroit entiérement tombée, si le gouvernement n'avoit eu la sagesse de rendre au commerce son ancienne liberté.

Nous irons plus loin, & nous ne craindrons pas d'avancer que quand l'Espagne pourroit se procurer la supériorité dans les manufactures de tuxe, elle ne devroit pas le vouloir. Un succès momentané seroit suivi d'une ruine entiere. Qu'on suppose que cette monarchie tire de son sein coutes les marchandises nécessaires pour l'approvisionnement de ses colonies, les trésors immenses qui seront le produit de ce commerce, concentrés dans sa circulation intérieure, y aviliront bientôt le numéraire. La cherté des productions de sa terre, du salaire de ses ouvriers, fera une fuite nécessaire de cette abondance de métaux. Il n'y aura plus aucune proportion entr'elle & les peuples voisins. Ceux-ci dès-lors en état de donner leurs marchandises à plus bas prix, la forceront à les recevoir, parce qu'un bénéfice exorbitant surmonte tous les obstacles, Ses habitans sans occupation seront réduits à en aller chercher ailleurs; & elle perdra en même tems fon industrie & sa population.

Puisqu'il est impossible à l'Espagne de retenir le produit entier des mines du nouveau monde, & qu'elle le doit partager nécessairement avec le reste de l'Europe, toute sa politique doit tendra à en conserver la meilleure part, à faire pencher la balance de son côté, & à ne pas rendre set avantages excessis afin de les rendre permanens. Elle obtiendra cette supériorité de la pratique des arts de premiere nécessité, de l'abondance, de l'excellente qualité de ses productions naturelles.

Le ministère Espagnol qui a entrevu cette vérité, s'est mépris, en ce qu'il a regardé les ma-Aufactures comme le seul mobile de l'agriculture. C'est une vérité incontestable que les manufactures favorisent l'agriculture des terres. Elles sont même nécessaires par-tout où les frais de transport arrêtant la circulation & la consommation des denrées, le cultivateur se trouve de couragé par le défaut de vente. Mais dans tout autre cas, il n'a pas besoin de l'encouragement que donnent des manufactures. S'il a le débouché de ses productions, peu lui importe que ce foit par une conformation locale ou par l'exportation qu'en fait le commerce : il se livrera 1 1 5 30 1 1 N V V au travail.

L'Espagne vend tous les ans à l'étranger en laine, en soie, en huile, en vint, en ser, en soude, pour plus de six millions de piastres. Ces exportations, dont la plupart ne peuvent être remplacées par aucun soi de l'Europe, sont sufceptibles d'une grande augmentation, & si nous ne nous tromporis, peuvent être plus que doublées. Elles suffiront indépendanment des Indes pour payer tout ce que l'état pourra consommer de marchandises étrangeres. Il est vrai qu'en livrant ainsi aux autres nations ses productions brutes, il augmentera leur population, leurs rehesses & leur pursume ; mais elles entretiendront, elles étendront dans son sein un genre d'intustrie pien plus sur, plus avantageux. Son exi-

stence politique ne tardera pas à devenir relativement supérieure, & le peuple cultivateur l'emportera sur les peuples manufacturiers.

L'Amérique ajoutera beaucoup à ces avantages. Elle deviendra utile à l'Espagne par ses métaux

& par ses denrées.

Suivant les calculs les plus modérés, ces précieuses colonies ont versé dans la métropole depuis 1492 jusqu'en 1740, c'est-à-dire dans l'espace de 248 années plus de neuf milliards de piastres dont la moindre partie est restée à ses maitres naturels; le reste s'est répandu en Europe ou a été porté en Asie. Depuis le premier janvier 1754 jusqu'au dernier décembre 1764, on n'est pas réduit aux conjectures. L'Espagne a reçu dans ce période en piastres sortes qui valent chacune environ cinq livres cinq sols.

De la Vera-cruz en or 3, 151, 354 piastres, réaux: en argent, 85, 899, 307 piastres,

2 réaux.

De Lima en or, 10, 042, 846 piastres, 3 réaux: en argent, 24, 868, 745 piastres, 3 réaux.

De Buenos-ayres en or, 2, 142, 626 piastres, 3 réaux: en argent, 10, 326, 090 piastres, 8 réaux.

De Carthagene en or, 10, 045, 188 piastres, 8 réaux: en argent, 1, 702, 174 piastres, 3 réaux.

De Honduras en or, 37, 254 piastres, 0 réaux: en argent, 677, 444 piastres, 7 réaux.

De la Havane en or, 656, 064 piastres, 3 réaux: en argent, 2, 639, 408 piastres, 2 réaux.

De Caraque en or, 52, 034 piastres, 4 réaux: en argent, 276, 002 piastres, 6 réaux. De Saint-Domingue & Porto-rico en or, 526 piastres, 5 réaux : en argent, 317, 521 piastres, 1 réal.

De Campêche, Cunama, Maracaïbo en ar-

gent, 91, 564 piastres, 6 réaux.

C'est en tout vingt-sept millions, vingt-sept mille, huit cens quatre - vingt - seize piastres en or, & cent vingt-fix millions, sept cens quatre-vingtdix-huit mille, deux cens cinquante - huit piastres huit réaux en argent. Les deux objets réunis forment donc une masse de cent cinquante trois millions, huit cens vingt-fix mille, cent cinquantequatre piastres & huit réaux. Qu'on divise cette somme en onze parties, & on trouvera que les retours année commune ont été de treize millions, neuf cens quatre-vingt-quatre mille, cent quatre-vingt-cinq & trois quarts de piastres. Il faut ajouter à ces richesses celles que pour éviter de payer les droits on n'enrégistre pas, et qui peuvent monter à un peu plus du quart de ce qui est enrégistré; & il se trouvera que la métropole reçoit annuellement de ses colonies environ dix-sept millions de piastres.

Il feroit possible d'augmenter ce produit. Pour y parvenir, le gouvernement n'auroit qu'à faire passer dans le nouveau monde des gens plus habiles dans la Métallurgie, & à se relâcher sur les conditions auxquelles il permet d'exploiter des mines. Mais ce succès ne seroit jamais que passager. La raison en est sensible. L'or & l'argent ne sont pas des richesses, ils représentent seulement des richesses. Ces signes sont très-durables comme il convient à leur destination. Plus ils se multiplient, & plus ils perdent de leur valeur, parce qu'ils représentent moins de choses. A mesure

qu'ils sont devenus communs depuis la découverte de l'Amérique, tout a doublé, triplé, quadruplé de prix. Il est arrivé que ce qu'on à tiré des mines a toujours moins valu, & que ce qu'il en a coûté pour les exploiter a toujours valu davantage. La balance qui penche toujours de plus en plus du côté de la dépense, peut rompre l'équilibre au point qu'il faudra renoncer à cette source d'opulence. Mais ce seroit toujours un grand bien que de simplifier ces opérations, & d'employer toutes les ressources de la physique à rendre ce travail moins destructeur qu'il ne l'a été jusqu'ici. Il est un autre moyen de prospérité pour l'Espagne, qui loin de s'affoiblir, acquerra tous les jours de nouvelles forces. C'est le travail des terres.

Toutes les nations ont trouvé du danger à permettre l'établissement des manufactures dans leurs possessions du nouveau monde; mais elles y ont encouragé la culture par tous les moyens possibles. Si l'Espagne adopte un principe si raifonnable, elle parviendra vraisemblablement à retenir dans son sein deux millions cinq cens mille piastres qu'en font sortir tous les ans les épiceries. Il n'est guere possible que dans cette étendue de terres, dans cette variété de climats, l'Amérique n'ait quelques cantons propres à produire la cannelle, le giroffle, la muscade, les autres aromates de l'Asie. Il est certain qu'on trouve de la cannelle à Quito. En la cultivant, on lui donneroit peut-être les qualités qui lui manquent.

Soit que ces expériences réussissent, soit qu'elles ne réufissent pas, on peut toujours cultiver le caffé dont l'usage s'étend tous les jours en Europe; le coton qui manque souvent à nos manufactures; le sucre dont l'Espagne a chete tous les ans pour plus d'un million de piastres & qu'elle

devroit fournir à toute l'Europe.

Plusieurs provinces du Mexique produisoient autresois des soies excellentes qu'on employoit avec succès à Seville. Cette production s'est perdue par les contrariétés sans nombre qu'elle a essuyées. Rien n'est plus aisé que de la ressusciter & de l'étendre.

La laine de Vigogne est recherchée par toutes les nations. Ce que les flottes en rapportent est peu de chose en comparaison de ce qu'on en demande. Il est possible, facile même de multiplier dans le climat convenable l'espece de brebis qui

donne cette laine précieuse.

L'excessivé cherté de la cochenille & l'empressement de tous les peuples pour s'en procurer, avertissent continuellement l'Espagne de l'intérêt qu'el-

le a à la multiplier.

Mais ce qu'il faudroit sur-tout encourager, ce seroit les vignes & les oliviers dont la culture n'est permise que dans une partie du Pérou. De petites nations toujours errantes seroient fixées par ce genre de travail. Distribuées avec intelligence, elles serviroient à établir des communications entre les différentes colonies, maintenant séparées par des terreins immenses & inhabités. Les loix qui font toujours sans force parmi des hommes trop éloignés les uns des autres & du magistrat, seroient observées. Le commerce ne seroit pas continuellement interrompu par l'impossibilité de faire arriver même avec des grands frais les marchandises au lieu de leur destination. En cas de guerre on seroit averti à tems du danger, & on se donneroit des secours prompts & efficaces. Si l'Espagne étoit privée par cet arrangement de quelques foibles exportations, ce leger facrifice feroit compensé par les plus grands avantages. Les moins pénibles des occupations que nous indiquons seroient le partage des naturels du pays que leur indoleace & peut-être leur foiblesse rendent incapables de travaux plus rudes. Les autres occupations seroient réservées pour les esclaves actifs & vigoureux que fournit l'Afri-

que.

On eut l'idée de ce secours étranger dans les premieres années qui fuivirent la découverte du nouveau monde. Il fut bientôt proscrit, parce qu'on crut s'appercevoir que les Noirs corrompoient les Américains, & qu'on craignit qu'ils ne les poussassent à la révolte. Las Casas qui s'occupoit sans cesse du soulagement des Indiens, obtint en 1517 la révocation de cette loi qu'il croyoit nuisible à leur conservation. A cette époque, on accorda à un favori le privilege exclusif/ de porter quatre mille négres dans les Antilles. Il vendit son droit aux Génois qui abuserent de leur monopole. Cet odieux commerce passa successivement aux Castillans, aux Portugais, aux François, aux Anglois. Il est enfin rentré dans les mains des Espagnols qui l'exercent de la maniere la plus nuisible pour leur patrie. Ses ennemis les plus dangéreux deviennent leurs agens. Toutes leurs liailons le forment avec des sujets de la Grande-Bretagne.

Si la politique croit pouvoir autoriser un commerce que l'humanité reprouve, il convient à l'Espagne de se passer de secours étrangers pour le faire. Le désaut de sorts à la côte d'Afrique ne doit pas la décourager. Mille expériences lui démontrent qu'elle y traitera avec autant d'avantage que les nations qui y ont sormé les plus grands établissemens. Pour obtenir ce succès, elle n'a

besoin que de recevoir directement des Inder orientales les marchandises propres à ces contrées barbares, que d'exciter par des gratifications l'introduction des négres dans ses colonies au lieu de l'arrêter par des impôts excessifs, que de décharger de tout droit d'entrée & de sortie les denrées qui proviendront de la vente de ces esclaves. On verra bientôt se former dans la métropole la foule d'ouvriers que cette nouvelle branche d'industrie exigera. Les vaisseaux se multiplieront. Les navigateurs étrangers dont on aura emprunté les lumieres, seront remplacés par des nationaux. Tout s'animera dans des colonies depuis si longtems languissantes. Leurs productions qui ne pasfent pas annuellement cinq à six millions de piastres, n'auront d'autres bornes que celles qu'y mettra la confommation de l'Espagne & de l'Europe entiere.

Après que le gouvernement se sera occupé avec succès à perfectionner l'exportation des mines, à étendre la culture de ses provinces du nouveau monde, il faudra qu'il trouve les moyens d'amener ces richesses dans la métropole. L'expérience doit lui avoir appris que la vigilance de ses gardes-côtes; que la fidélité de ses commandans, sont des barrieres que le commerce interlope franchit souvent & facile-

ment.

Tous les peuples à portée par leurs possessions des colonies Espagnoles, ont toujours cherché à s'approprier frauduleusement les trésors & les denrées de cette nation peu active. Les Portuguais ont tourné leurs vues vers la riviere de la Plata. Les Danois, les François & les Hollandois sur la côte de Carthagene & de Porto-belo. Les sujets de la Grande-Bretagne qui connoissoient

toutes ces voyes, ont trouvé dans les cessions qui leur ont été saites par les derniers traités, des routes nouvelles pour se procurer une part plus considérable à cette riche dépouille. Les uns & les autres ont atteint leur but en trompant ou en corrompant les gardes-côtes; mais les Anglois assurés de n'être pas désavoués par leur gouvernement, ont soutenu par la violence en pleine paix chez les étrangers un commerce clandestin qui chez eux est puni de sort. Leur marine militaire l'autorise si ouvertement, qu'il existe entr'elle & les négocians de la nation un contrat public en vertu duquel le vaisseau de guerre tire de l'interlope cinq pour cent de sa vente pour prix de la protection qu'il lui accorde.

Les gouverneurs font encore plus mal leur devoir que les gardes-côtes. Quoique la corruption soit extrême en Espagne, elle l'est infiniment davantage aux Indes. Depuis les vice-rois jusqu'aux derniers commis, personne ne paroît avoir jamais eu de principe. Tous ceux qui y passent avec quelque autorité, ont acheté fort cher leurs places. Il faut se rembourser des avances qu'on a faites. Il faut élever la fortune qu'on est allé chercher si loin. Il faut se payer des dangers qu'on a courus en changeant de climat. Il faut faire tout cela fort vîte, parce qu'il est rare qu'on soit continué au-delà de trois ou de cinq ans dans son poste. On diroit que l'Espagne ne pouvant empêcher le brigandage a voulu le rendre moins odieux, en y faisant participer plus de monde.

Tous les moyens de s'enrichir font jugés licites. Celui qu'on adopte le plus généralement est de favoriser le commerce interlope ou de le faire

foi-même. Il est facile, il est rapide, il est doux: Personne en Amérique ne le reclame parce qu'il convient à tout le monde. Si les cris de quelques négocians Européens arrivent à la cour, ils font aisément étouffés par des largesses versées à propos sur les ministres, les confesseurs, les maîtresses ou les favoris. Le coupable n'est pas seulement exempt de recherches, il est encore récompens. Rien n'est si bien établi, si généralement current que cet usage. Un Espagnol qui revenoit du nouveau monde où il avoit occupé une place importante, se plaignoit à quelqu'un des préjugés qu'il trouvoit répandus contre l'honnêteté de son administration. Si on vous calemnie, lui dit son ami, wous êtes perdu seus ressource; mais si on n'exagere pas vos brigandages, vous en serez quitte pour en sacrister une partie: vous jouirez paisiblement, glorieusement même du refte.

Il faudroit refondre la nation entiere, peutêtre même l'humanité pour parvenir à détruire des abus si enracinés. Tout le tems que les arrangemens qui ont donné naissance au désordre subsisteront, le contrebandier fera son commerce, les gens chargés de l'empêcher le protegeront. L'Espagne ne réussira à rétablir l'ordre, qu'en diminuant les droits, qu'en changeant la maniere

d'entretenir ses liaisons avec ses colonies.

Cette puissance à laquelle la fituation des chofes ne permet pas de fabriquer tout ce qu'il lui faut pour les besoins de l'Amérique, doit s'approprier les travaux de tous les peuples commerçans de l'Europe. Elle doit se regarder au milieu d'eux comme un négociant parmi des manusacturiers. Il faut qu'elle leur fournisse les matieres premieres. Il faut qu'elle leur paye convenables ment les valeurs nouvelles que leur industrie aura ajoutées aux productions naturelles. Il faut qu'elle répande tout chez les consommateurs de la manière qui lui sera la plus avanta-

geule.

Ces maximes sont trop simples pour lui avoir échappé, mais elle en a fait une mauvaile application. Son avidité ou ses besoins l'ont contimuellement égarée. Séparant toujours les intérêts de la couronne de ceux des citoyens, elle n'a jamais vu d'inconvénient à surcharger ses douanes. Aucun de ses administrateurs ne paroît avoir senti que la richesse des peuples étoit la seule vraie richesse de l'état. Peut-être même leur aveuglement a-t-il été affez grand pour croire que les impolitions qu'on mettoit sur les marchandifes, étoient supportées par ceux qui les fournissoient. On ne fauroit guere douter que ce préjugé n'ait été four regle, quand on voit que toutes les ouvertures qui ont été faites pour la modération des droits, ont été rejettées comme rumenses pour la monarchie. Ce mauvais esprit de finance, qui corrompt tous les jours de plus en plus le commerce de l'Europe, a rallenti les expéditions qui se faisoient directement de la métropole pour ses colonies. L'activité de la contrebande s'est accrue dans les proportions. On lui portera le coup mortel, dès qu'on réglera les tarifs d'entrée & de fortie avec plus de modération, des qu'on débarrassera la navigation des entraves qui rendent sa marche si pesante. Ceux qui pensent que la voie communément pratiquée des flortes & des gallions est la plus convenable, ont eté féduits par l'habitude qui regle les opinions de la plupart des hommes, Ils n'ont pas vu que cette méthode, lente par sa

## 320 Histoire philosop. & polit.

dre. Peut-être sera-ce un bien. La métropole aura toujours exporté une plus grande quantité de ses productions, aura reçu des retours plus riches. Les colons encouragés par le bon marché à des jouissances qu'ils n'avoient jamais été à portée de se procurer, se feront de nouveaux besoins & se livreront par conséquent à de nouveaux travaux. Le commèrce averti par la perte d'une partie de ses capitaux, mettra plus d'activité, d'économie, de vigilance dans les expéditions. Quand même l'excès de la concurrence pourroit être un mal réel, il ne seroit jamais que momentané. Les affaires, comme cela est toujours arrivé, comme cela arrivera toujours, ne tarderont pas à reprendre leur niveau. Chercher à détourner cet orage par des loix destructives de toute liberté, c'est vouloir prévenir une révolution heureuse par une oppression perpétuelle. Dès que l'Espagne aura ouvert les yeux, le commerce de les colonies ceffera d'être un pur monopole, leur religion cessera d'être une pure superstition, leur gouvernement cellera d'être une pure tyrannie. Par une suite des progrès du bon exemple & d'une heureuse rivalité, le Portugal qui n'a gueré été jusqu'ici plus éclaire que l'Espagne, adopten peut-être pour le Bréfil ce plande réformation.

Fin du huitieme Livre.

and the state of

on the wholest the grant his



## HISTOIRE PHILOSOPHIQUE

E.T

## POLITIQUE,

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

## LIVRE NEUVIEME.

E Bréfil est un continent immense de l'Amérique méridionale. Il est borné au nord par la riviere des Amazones, au su du par le Paraguay, au couchant par un longue chaîne de montagnes qui le séparent du Pérou, au levant par la mer du nord. On donne à ses côtes douze cens lieues d'étendue. L'intérieur des terres, trop peu connu pour qu'on en puisse déterminer la prosondeur, est coupé du nord au su du par les hauteurs d'où sortent plusieurs grandes rivieres, dont les unes se jettent dans l'océan & les autres dans la Plata.

Si Colomb après être arrivé aux bouches de Tome III.

l'Orenoque dans son troisieme voyage en 1499 eut continué à s'avancer vers le midi, il me pouvoit manquer de trouver le Brésil. Il préséra de tourner au nord-ouest, vers le golse qui s'enfonce entre cette riviere & la Floride. Les établissemens déja faits, l'or qu'on en apportoit, l'espérance qu'il avoit de trouver une route pour les Indes orientales; tout le conquisoit de ce côté-là.

Un heureux hazard procura l'année suivante l'honneur de cette découverte à Pierre Alvarez Cabral. Cet amiral portugais conduisoit une flotte au-delà du cap de Bonne-espérance. Pour éviter les calmes de la côte d'Afrique, il prit tellement au large qu'il se trouva à la vue d'une terre inconnue située à l'ouest. La tempête l'obligea d'y chercher un asyle. Il mouilla sur la côte au quinzieme dégré de latitude australe dans un lieu qu'il appella Porto-seguro. Il prit possession du pays sans y former d'établissement, & lui donna le nom de Sainte-Croix auquel on substitua depuis celui du Brésil, parce que le bois qui portoit ce nom étoit la production du pays la plus frappante & la plus précieuse pour les Européens qui l'employerent à la teinture.

Comme on avoit découvert cette contrée en se portant aux Indes, & qu'on ignoroit si elle n'en faisoit pas partie, on la comprit d'abord sous la même dénomination; mais on la distingua par le surnom d'Indes occidentales, parce qu'on prénoit la route de l'orient pour aller aux véritables Indes & la route d'occident pour aller au Brésil. Cette dénomination s'étendit depuis à toute l'Amérique, & les Amériquains surent appellés

fort improprement Indiens.

C'est ainsi que les noms des lieux & des choses

lignés au hazard par des ignoraus ont toujours nbarrassé les philosophes qui en ont voulu cherier l'origine dans la nature même, & non dans s circonstances purement accessoires & souvent rangeres aux qualités physiques des objets dégnés & nommés. Rien de plus bizarre que de pir l'Europe transportée & reproduite pour ainsi re en Amérique par le nom & la forme de nos lles, par les loix, les mœurs & la religion de otre continent. Mais tôt ou tard, le climat rerendra son empire, & rétablira les choses dans ur ordre & leur nom naturel, toutefois avec es traces d'altération qu'une grande révolution isse toujours après elle. Qui sait, si dans trois ou uatre mille ans l'histoire actuelle de l'Amérique e sera pas aussi confuse, aussi inexplicable pour s habitans, que l'est aujourd'hui pour nous celle es tems de l'Europe, antérieurs à la république Lomaine? Ainsi les hommes, & leurs connois? nces. & leurs conjectures, soit vers le passé. it vers l'avenir, sont le jouet des loix & des ouvemens de la nature entiere qui fuit son ours, sans égards à nos projets & à nos penes, peut-être même à notre existence qui n'est u'une suite momentanée d'un ordre passager.

Rien ne prouve mieux cette profonde vérité ue l'imprudence & l'instabilité des desseins & es mesures de l'homme dans ses plus grandes atreprises, son aveuglement dans ses recherches, t plus encore l'usage de ses découvertes. Dès que cour de Lisbonne eut fait visiter les ports, s bayes, les rivieres, les côtes du Brésil, & u'elle se fut assurée qu'il n'y avoit ni or ni arent dans ses terres, elle les méprisa au point e n'y envoyer que des hommes stetris par les

loix, que des semmes perdues par leurs débauches.

Tous les ans il partoit du Portugal un ou deux vaisseaux qui alloient porter dans ce nouveau monde tous les scélérats du royaume. Ils en rapportoient des peroquets, des bois de teinture & de marqueterie. On voulut y joindre le gingembre, mais il ne tarda pas à être prohibé, de peur que cette marchandise ne nuisît au commerce qu'on en faisoit par les grandes Indes.

L'Afie occupoit alors tous les esprits. C'étoit le chemin de la fortune, de la considération, de la gloire. Les exploits éclatans qu'y faisoient les Portugais, les richesses qu'on en rapportoit, donnoient à leur nation dans toutes les parties du monde une supériorité que chaque particulier vou-loit partager. L'enthoussame étoit général. Personne ne passoit librement en Amérique; mais on commença à associer aux malfaiteurs qu'on y avoit d'abord exilés, les infortunés que l'inqui-

lition voulut proscrire.

On ne connoit pas de haine nationale plus profonde & plus active que celle des Portugais pour l'Espagne. Cette aversion si ancienne, qu'on n'en voit pas l'origine, si enracinée qu'il n'est pas possible d'en prévoir le terme, ne les a pas empêchés d'emprunter la plupart de leurs maximes d'un voisin dont ils redoutoient autant les forces qu'ils en détestoient le caractere. Soit analogie de climat & de penchant à la superstition, soit conformité de circonstances & de situation, ils ont pris les plus mauvaises de ses institutions; mais la plus vicieuse de leurs imitations a été sans doute celle de l'inquisition.

Ce tribunal de sang érigé en Espagne en 1482

par un mêlange de politique & de fanatisme sous Ferdinand & Isabelle, n'eut pas été plutôt adopté par Jean III qu'il porta la terreur dans toutes les familles. Pour établir d'abord son autorité, ensuite pour la maintenir, il lui fallut tous les ans quatre ou cinq cens victimes dont il faisoit brûler la dixieme partie, & reléguoit le reste en Afrique ou dans le Brésil. Il attaqua avec fureur ceux qui étoient soupçonnés de pédérastie, désordre nouveau dans l'état, mais inséparable d'un climat chaud où le célibat deviendra commun; les forciers qui dans ces tems d'ignorance étoient aussi redoutés que multipliés par la crédulité dans toute l'Europe bigote & barbare; les Mahométans extrêmement diminués depuis qu'ils avoient perdu l'empire; les Juifs sur-tout que leurs riches**les** rendoient plus suspects.

On fait que lorsque cette nation long-tems concentrée dans un petit & milérable coin de terre fut dispersée par les Romains, plusieurs de ses membres se réfugierent en Portugal. Ils s'y multiplierent après que les Arabes eurent fait la conquête des Espagnes. On les faisoit jouir de tous les droits du citoyen. Ce ne fut que lorsque ce pays eut recouvré son indépendance, qu'ils furent exclus des charges. Ce commencement d'oppression n'empêcha pas que vingt mille familles Juives ne s'y retirassent quand après la conquête de Grenade, les rois Catholiques les condamnerent à fortir du royaume ou à changer de culte. Chaque famille paya cet asyle de huit cruzades. La superstition arma bientôt Jean II contre cette nation trop persécutée. Ce prince en exigea onze mille ducats, & la réduisit ensuite à l'étclavage. Emanuel bannit en 1496 ceux qui refuserent de se faire Chrétiens; mais il rendit la liberté aux

sutres qui ne tarderent pas à s'emparer du commerce de l'Afie dont on ouvroit alors les fources. L'établiffement de l'inquifition rallentit en 1548 leur activité. Les confilcations que se permettoit ce tribunal odieux, & les taxes que le gouvernement leur arrachoit de tems en tems, augmentoient la défiance. Ils espérerent que cent mille cruzades qu'ils fournirent à Sébastien pour son expédition d'Afrique leur procureroient quelque tranquillité. Malheureusement pour eux, ce monarque imprudent eut une fin funeste. Philippe II qui étendit peu après ses loix sur le Portugal, régla que ceux de ses sujets qui descendoient d'un Juif ou d'un Maure ne pourroient être admis, ni dans l'état ecclésiastique, ni dans les charges civiles. Ce sceau de réprobation qu'on imprimoit pour ainsi dire sur le front de tous les nouveaux Chrétiens, dégoûta les plus riches d'un séjour où leur fortune ne les préservoit pas de l'humiliation. Ils porterent leurs capitaux à Bordeaux, à Anvers, à Hambourg, dans d'autres villes avec lesquelles ils avoient des liaisons suivies. Cette émigration devint l'origine d'une grande révolution, étendit à plusieurs contrées l'industrie jusqu'alors concentrée en Espagne & en Portugal, & priva les deux états des avantages que l'un tiroit des Indes orientales, & l'autre des Indes occiden-·tales.

Antérieurement à ces dernieres époques, les Juiss dépouillés de leurs biens par l'inquisition, proscrits, exilés dans le Brésil ne furent pas sans ressource. Plusieurs trouverent des parens tendres, des amis sideles; & les autres dont l'intelligence, la probité étoient connues, obtinrent des sonds des négocians de différentes nations avec lesquels ils avoient commercé. Ces secours

mirent des hommes entreprenans en état de cultiver des cannes à sucre dont les premieres leur

vinrent de l'isse de Madere.

Cette production bornée jusqu'alors à cause de sa rareté aux usages de la médecine, devint un objet de luxe. Les princes, les grands, les gens opulens voulurent jouir de ce nouveau genre de volupté. Ce goût fut favorable au Brésil qui étendit de plus en plus sa culture. Malgré sés préventions, la cour de Lisbonne commença à sentir qu'une colonie pouvoit devenir utile à la métropole autrement que par des métaux. Elle jetta des regards moins dédaigneux sur une contrée immense que le hasard lui avoit donnée . &c qu'elle étoit accoutumée à regarder comme un cloaque où aboutissoient toutes les immondices de la monarchie. Cet établissement abandonné aux seuls caprices des colons, fut jugé digne de quelque administration. Thomas de Sousa y fut envoyé en 1549 pour le régler & pour le conduire.

Dès que ce gouverneur éclairé eut assujetti à l'ordre des hommes qui avoient toujours vécu dans l'anarchie; dès qu'il eut formé quelques liaisons entre des habitations, qui jusqu'alors avoient été entierement isolées, il chercha à connoître les naturels du pays avec lesquels il auroit sans cesse à négocier ou à combattre. Ces lumieres n'étoient pas aisées à acquerir. Le Brésil étoit rempli de petites nations dont les unes habitoient au milieu des forêts & des montagnes, & les autres dans des plaines ou sur des rivieres. S'il s'en trouvoit qui eussent des demeures sixes, un plus grand nombre encore erroit de région en région. La plupart n'avoient aucune communication entr'elles, & leurs langues étoient dissé-

rentes. Plusieurs qui n'étoient pas divisées par des guerres continuelles, l'étoient par des haines & des jalousies héréditaires. On en voyoit qui vivoient de leur chasse & de leur pêche, & d'autres qui cherchoient leurs alimens dans l'agriculture. Toutes ces causes & cent autres devoient avoir introduit des différences très-considérables dans les occupations, dans les coutumes de ces peuples. Un examen restéchi fit connoître que, malgré la diversité de quelques nuances distinctives, le fonds du caractere étoit entiérement

le même.

Les Brésiliens sont en général de la taille des Européens, mais ils sont moins robustes. Ils ont aussi moins de maladies. Il n'est pas rare de leur voir pousser leur carrière au-delà d'un siecle. Leurs cheveux ne blanchissent que rarement. Avant d'avoir vu des Européens, ils ne connoilsoient aucune espece de vêtement. Ils ont commencé depuis à se couvrir le milieu du corps & à porter dans leurs fêtes de la ceinture en bas une toile bleue ou rayée à laquelle ils pendent de petits os ou des sonnettes, lorsqu'ils peuvent s'en procurer. Les plus considérables même d'entr'eux portent des manteaux dans les occasions brillantes; mais on s'apperçoit ailément que cette parure les gêne, & que leur plus grande fatisfaction est d'être nuds. Hors les cheveux qui couvrent leur tête, ils ne fouffrent point le moindre poil sur le reste du corps où il ne leur en vient pas avant cinquante ans. La parure des femmes differe de celle des hommes en ce qu'elles ont les cheveux extrêmement longs & qu'ils les tiennent courts, qu'elles portent en bracelet des os d'une blancheur éclatante qu'ils ont en collier, & qu'elles peignent leur visage au lieu qu'ils peint leur corps. La passion des deux sexes est

e pour le bain.

Quoique la langue des Topinamboux foit donante sur les côtes, on peut dire en général ue chacune des nations innombrables mais toules peu nombreuses qui habitent ce vaste contihent, a fon idiôme particulier. Quelques-uns ont de l'énergie, mais ils sont tous extrêmement bornés. On n'en trouve pas un seul qui ait des termes pour exprimer des idées abstraites & universelles, ni même aucun être moral. Cette penurie de langage qui est commune à tous les peuples de l'Amérique méridionale, est la preuve la plus sensible du peu de progrès qu'y ont fait les esprits. La reffemblance des mots d'une langue avec les autres prouve que les transmigrations réciproques de ces sauvages ont été fréquentes & considérables. Peut-être par la comparaison qu'on fera un jour de leur langue avec les langues de l'Afrique, des Indes orientales & de l'Europe, parviendra-t-on à découvrir l'origine des Américains qui jusqu'ici a occupé sans fruit les veilles de tant de javans?

La nourriture des Brésiliens ne sauroit être aussi variée que leur langage, mais elle l'est autant qu'elle puisse l'être dans un pays où avant l'arrivée des Européens, on ne connoissoit point d'animaux domessiques. Ceux qui habitent sur les côtes vivent de coquillages que la mer y jette. Sur les rivieres, on se nourrit de pêche, & dans les sorêts de chasse. Pour remplir le vuide qui peut se trouver dans des ressources aussi incertaines, on a deux racines qui dans trois mois deviennent hautes d'un demi pied & de la gros-

seur du bras.

Elles servent à la fois de pain & de boisson.

On ne craint pas d'en manquer dans un pays où le sol est communément si fertile qu'un homme un peu laborieux peut dans peu de jours cultiver de quoi vivre une année. Le mays d'ailleurs n'y est pas sort rare, & il deviendroit aisément

commun si on le vouloit.

C'est un usage particulier aux Brésiliens de boire & de manger à des heures différentes. Jamais ils ne boivent quand ils mangent, & jamais ils ne mangent quand ils boivent. Ces occupations qu'ils regardent comme les plus importantes de leur vie, ne sont mêlées d'aucun entretien. Ce n'est qu'après avoir satisfait leurs besoins qu'ils parlent de leurs affaires, de leurs projets & de leurs vengeances.

Le travail leur est inconnu. Manger, chanter, danser c'est tout leur bonheur; ils n'en connoissent pas d'autre. Ils dansent en rond sans changer de place. Leurs chansons ne sont qu'une longue tenue sans aucune variété de tons, & elles roulent ordinairement sur leurs amours ou leurs exploits guerriers. Tandis qu'ils les chantent, leurs semmes leur servent à boire, & dès qu'ils sont

yvres ils tombent par terre.

Leurs plaisirs ne sont pas interrompus par l'obligation d'honorer un être suprème qu'ils ignorent, ou leur tranquillité troublée par les terreurs d'une vie suture dont ils n'ont point d'idée. Ils ont cependant des devins qui par des mouvemens & des contorsions extraordinaires surprennent souvent leur crédulité au point de causer parmi eux des révolutions violentes. Ces sourbes sinissent par être massacrés, si on parvient à démêler leurs impostures, ce qui arrête un peu l'esprit de divination & de mensonge.

Les idées de dépendance & de soumission

qui ne dérivent parmi nous que de l'idée d'un être suprême sont inconnues à ces peuples athées. Ils ne conçoivent pas qu'il existe des hommes assez audacieux pour vouloir commander. Encore moins imaginent-ils qu'il y en a d'assez sous pour vouloir obéir. Seulement ils accordent plus d'estime à ceux qui ont massacré le plus d'ennemis.

Les Brésiliens vivent tous selon leurs desirs, & de même que presque tous les peuples sauvages, ils ne marquent aucun attachement particulier pour les lieux qui les ont vu naître. L'amour de la patrie qui est une affection dominante dans les états policés; qui dans les bons gouvernemens va jusqu'au fanatisme, dans les mauvais passe en habitude; qui conserve à chaque nation pendant des fiecles entiers son caractere, ses usages & ses goûts, n'est qu'un sentiment factice qui nait dans la société, mais inconnu dans l'état de nature. Le cours de la vie morale du sauvage est entierement opposé à celle de l'homme social. Celui-ci ne jouit des bienfaits de la nature que dans son enfance. A mefure que ses forces & sa raison se dévéloppent il perd de vue le présent pour s'occuper tout entier de l'avenir. Ainsi l'âge des passions & des plaisirs, le tems sacré que la nature destinoit à la jouissance se passe dans la spéculation & dans l'amertume. Le cœur se refuse ce qu'il desire, se reproche ce qu'il s'est permis, également tourmenté par l'usage & la privation des biens qui le flattent. Regrettant sans cesse sa liberté qu'il a toujours sacrifiée, l'homme revient en soupirant sur ses premieres années que des objets toujours nouveaux entretenoient d'un sentiment continuel de curiosité, d'espérance. Il se

rappelle avec attendrissement le théâtre de son ensance. Le souvenir de ses innocens plaisirs embellit sans cesse l'image de son berceau & le retient ou le ramene dans sa patrie: tandis que le sauvage qui joint à chaque époque de sa vie des plaisirs & des biens qu'elle doit amener & qui ne les sacrisse pas à l'espérance d'une vieillesse moins laborieuse, trouve également dans tous les lieux les objets analogues au sentiment qu'il éprouve; sent que la source de son plaisir est en lui-même & que sa patrie est par-tout.

Malgré le peu de consistance des Brésiliens & le principe d'anarchie qui en résulte, les divisions sont très rares parmi eux. S'il s'éleve une querelle & que quelqu'un y périsse, son meurtrier est livré aux parens du mort qui l'immolent à leur vengeance. Ensuite les deux familles s'assemblent, pleurent & se reconcilient dans un repas. Lorsque le coupable s'est échappé, ses sils, ses sœurs ou ses cousines deviennent les esclaves de ceux qui ont perdu leur parent ou

leur ami.

Tout Brésilien épouse autant de semmes qu'il veut & les répudie quand il commence à s'en dégoûter. Celles qui manquent à leurs promesses, seule formalité qui les lie, si on les surprend en adultere, sont punies de mort, & l'on ne rit point de l'homme qu'elles ont trompé. Les semmes encemtes ne sont pas dispensées du travail commun, parce qu'on le croit nécessaire à l'heureux succès de leurs couches. Elles demeurent au lit un ou deux jours au plus; & portant leur fruit pendu au cou dans une écharpe de coton faite pour cet usage, elles reprennent leurs occupations domestiques.

Les filles sont plus heureuses que les semmes

en ce sens qu'elles peuvent se livrer sans honte à tout homme libre qui leur plait. Leurs peres & leurs meres n'ont aucun pouvoir sur elles, mais elles démendent de leur frere à qui l'usage qui tient lieu de loi donne le droit de les marier ou de les vendre.

Les étrangers qui voyagent au Brésil sont reçus très-humainement. A leur arrivée on les fait asseoir dans un lit de coton suspendu en l'air. Il est bientôt entouré de femmes qui laissent tomber des larmes de joie, & qui adressent mille choses flatteuses à leur hôte. On lui sert ce qu'on a de meilleur, on ne manque jamais de lui laver les pieds. Quand on doit aller plusieurs fois au même village, il faut choisir le pere de famille chez lequel on veut loger constamment. Celui auquel on s'est d'abord adressé seroit très-offensé qu'on le quittât pour un autre. Cette hospitalité est un des plus sûrs indices de l'instinct & de la destination de l'homme pour la sociabilité. C'est le plus beau caractere des peuples sauvages, celui où devroient s'arrêter peut-être les progrès de la police & des institutions sociales.

Dans leurs maladies, les Brésiliens se traitent & s'affifient avec toute la cordialité d'une tendresse plus que fraternelle. Un homme a-t-il une plaie, son voisin se présente aussi-tôt pour la sucer, & tous les offices de l'amitié sont rendus avec un égal empressement. Aux plantes des forêts & des montagnes, ils joignent l'abstinence qui est le premier remede, jamais ils ne donnent de nourriture à leurs malades.

Bien éloignés de cette indifférence ou de cette foiblesse qui nous font fuir nos morts, qui nous ôtent le courage d'en parler, qui nous éloignent

de tous les lieux qui pourroient nous en rappeller l'idée, ces sauvages regardent les leurs avec attendrissement, racontent leurs exploits avec complaisance, louent leurs vertus avec transport, on les enterre de bout dans une sosse ronde. Si c'est un ches de famille, on enterre avec lui ses plumes, ses coliers & ses armes. Lonqu'une peuplade change de lieu, ce qui arrive souvent sans d'autré raison que de changer, chaque samille met de grandes pierres sur la sosse de ses morts les plus respectés. Jamais on n'approche de ces monumens de douleurs sans pousser des cris horribles assez semblables à ceux dont on fait retentir les airs quand on va se battre.

L'intérêt ni l'ambition n'ont jamais conduit les Brésiliens à la guerre. L'origine de leurs plus sanglantes invasions a toujours été de venger la mort de leurs parens ou de leurs amis. On court aux armes sans beaucoup de formalités. Chaque nation a pour directeurs ou pour orateurs plutôt que pour chefs, un certain nombre de vieillards qui décident les hostilités : ils donnent le fignal du départ, & pendant la marche font retentir les lieux où ils passent des expressions de la plus violente haine. On frappe de mains à ce cri, & on promet de ne pas menager son sang. Quelquefois même on s'arrête pour écouter des harangues emportées qui durent des heures entieres. C'est ce qui rend vraisemblables toutes celles qu'on lit dans Homère, & dans les historiens Romains; mais alors le bruit de l'artillerie n'étouffoit pas la voix des généraux.

Les combattans sont armés d'une massue de bois d'ébene pesante, ronde à l'extrêmité & tranchante par les bords. Elle a six pieds de long, un de large & un pouce d'épaisseur. Leurs arcs & leurs sieches sont du même bois, mais leurs boucliers sont de peau. Ils ont pour instrumens de musique guerriere des slûtes qu'ils ont faites avec des os des jambes de leurs ennemis. Elles valent bien pour inspirer le courage, nos tambours qui étourdissent sur le danger, & nos trompettes qui donnent le signal & peut-être la peur de la mort. Leurs généraux sont les meilleurs soldats des guerres précédentes.

Lorsque les aggresseurs arrivent dans le pays qu'ils veulent ravager, les anciens & les femmes chargées de provisions s'arrêtent, pendant que les guerriers pénétrent au travers des bois. Leur premiere attaque n'est jamais ouverte. Ils se cachent à quelque distance des habitations ennemies pour chercher l'occasion de les surprendre. Dans les tenebres, ils mettent le feu aux cabanes, & profitent de la confusion pour assouvir leur fureur. Lorsqu'ils sont réduits à la guerre de campagne, ils se divisent par pelotons & se mettent en embuscade. Si leurs ennemis font supérieurs, ils les laissent passer & les accablent de fleches. Vaincus, ils gagnentles forêts avec une vitesse extrême. Ils ne mettent point de gloire à combattre de pied ferme.

L'ambition des Brésiliens est de faire des prifonniers. Ceux-ci sont conduits dans le village du vainqueur où ils sont égorgés & mangés avec de grandes cérémonies. Le festin est long, & pendant qu'il dure, les anciens exhortent les jeunes gens à devenir bons guerriers pour l'honneur de leur nation & pour se régaler d'un mets si exquis. Cette passion pour la chair humaine ne fait jamais dévorer ceux des ennemis qui ont péri sur le champ de bataille : les Brésiliens se bornent à ceux qui sont tombés viss entre leurs mains, & qui ont été tués avec certaines formalités. Il semble que la vengeance seule assaisonne un aliment que l'humanité ré-

pousse.

La tête des morts est conservée précieusement dans les villages. On les montre aux étrangers avec appareil comme un monument de valeur & de victoire. Ils gardent les os des bras comme des jambes pour en faire des flûtes, & les dents qu'ils attachent au cou en forme de collier. Ceux qui ont le plus entassé de ces affreux monceaux dans le carnage, indépendamment de leurs blessures, gravent leurs exploits fur leurs membres par des incisions qui les honorent aux yeux de leurs compatriotes. Ce ne font pas des ornemens d'or ou de soie que l'ennemi puisse lui enlever. Il est beau pour eux d'avoir été défigurés dans les combats. Aux yeux de leurs femmes, un homme qui cherche à plaire doit être couvert de sang & non de ro-

Ces mœurs n'avoient pas disposé les Brésiliens à subir le joug que le Portugais voulut leur imposer à son arrivée. Ils se contenterent d'abord de n'avoir aucune communication, de ne former aucune habitude avec ces étrangers. Se voyant poursuivis pour être faits esclaves, pour être employés au travail des terres, ils prirent le parti de massacrer, de dévorer tous les Européens qu'ils pourroient surprendre. Les parens, les amis de ceux qui étoient aux sers s'en-

philosophique & politique.

337

s'enhardissoient à tenter de les délivrer. Ils y réussissoient quelquesois. Ces succès multiplioient les ennemis des Portugais, qui tandis qu'ils travailloient d'un bras étoient obligés de se battre de l'autre.

Soula n'amena pas des forces suffisantes pour changer la fituation des choses. En bâtissant San Salvador, il donna à la vérité un centre à la colonie; mais la gloire de l'affermir, de l'étendre, de la rendre véritablement utile à la patrie principale étoit réservée aux Jésuites qui l'accompagnoient. Ces hommes intrépides à qui la réligion ou l'ambition ont toujours fait entreprendre de grandes choses, se disperserent parmi les Indiens. Ceux de ces missionnaires qui en haine du nom Portugais étoient massacrés, se trouvoient aussi-tôt remplacés par d'autres qui n'avoient dans la bouche que les tendres noms de paix & de charité. Cette magnanimité confondit des barbares qui jamais n'avoient su pardonner. Insensiblement ils prirent confiance en des hommes qui ne pároissoient occupés que de leur bonheur. Leur penchant pour les missionnaires devint une passion. Lorsqu'un Jésuite devoit arriver chez quelque nation, les jeunes gens alloient en foule au devant de lui & se cachoient dans les bois situés sur la route. A son approche, ils fortoient de leur retraite, ils jouoient de leurs fifres, ils battoient leurs tambours, ils remplissoient les airs de chants d'allegresse, ils dansoient, ils n'omettoient rien de ce qui pouvoit marquer leur satisfaction. A l'entrée du village étoient les anciens, les principaux chefs des habitations qui montroient une joie aussi vive mais plus réservée. Un peu plus loin on voyoit les jeunes filles, les femmes dans une posture respectueuse & convenable à leur sexe. Tous réunis, ils conduisoient en triomphe leur pere dans les lieux où on devoit s'assembler. Là, il les instruisoit des principaux mysteres de la religion; il les exhortoit à la régularité des mœurs, à l'amour de la justice, à la charité fraternelle, à l'horreur du sang humain & les baptisoit.

Comme ces missionnaires étoient en trop petit nombre pour tout faire par eux-mêmes, ils envovoient souvent à leur place les plus intelligens d'entre leurs Indiens. Ces hommes fiers d'une destination si glorieuse distribuoient des haches. des couteaux, des miroirs aux sauvages qu'ils trouvoient, & leur peignoient les Portugais doux, humains, bienfaifans. Ils ne revenoient iamais de leurs courses sans être suivis de quelques Bréfiliens dont ils avoient au moins excité la curiofité. Dès que ces barbares avoient vu les Jésuites, ils ne pouvoient plus s'en séparer. Quand ils retournoient chez eux, c'étoit pour inviter leur famille & leurs amis à parrager leur bonheur, c'étoit pour montrer les présens qu'on leur avoit faits.

Si quelqu'un doutoit de ces heureux effets de la bienfaifance & de l'humanité sur des peuples sauvages, qu'il compare les progrès que les Jéssuites ont faits en très-peu de tems dans l'Amérique méridionale avec ceux que les armes & les vaisseaux des cours d'Espagne & de Portugal n'ont pu faire en deux siecles. Tandis que des milliers de soldats changeoient deux grands empires policés en déserts de sauvages errants, quelques missionnaires ont changé de petites nations errantes en plusieurs grands peuples policés. Si ces hommes rares avoient eu leur esprit

de corps moins infecté de l'esprit de Rome; si leur société née & formée à la cour la plus intriguante & la plus corrompue de l'Europe ne s'étoit pas introduite dans toutes les autres cours pour influer sur tous les événemens politiques; si les chess n'avoient pas abusé des vertus mêmes de leurs membres, on ne seroit pas réduit à douter, à balancer aujourd'hui entre le fanatisme d'une société qu'on accuse de politique, & la politique des cours qui de tout tems eut une ambition exclusive.

Les Brésiliens avoient eu trop sujet de hair les Européens pour ne pas se désier même de leurs bienfaits. Mais un trait de justice qui sit un grand

Eclat diminua cetre méliance.

Les Portugais avoient formé l'établissement de Saint-Vincent sur la côte de la mer au vingtquatrieme dégré de latitude australe. Là, ils commerçoient paisiblement avec les Cariges, la nation la plus douce & la plus policée de tout le Brésil. L'utilité qu'on retiroit de cette liaison n'empêcha pas qu'on n'enlevât soixantedix hommes pour en faire des esclaves. L'auteur de cet attentat fut condamné à ramener les prisonniers où il les avoit pris, & à faire les excules qu'exigeoit une si grande insulte. Deux Jésuites chargés de faire recevoir les réparations que sans eux on n'eut jamais ordonnées, en donnerent avis à Farancaha l'homme le plus accrédité de sa nation. Il vint au devant d'eux, & les embraffant avec des larmes de joie: , mes peres, leur dit-il, nous consentons à 29 oublier le passé & à faire une nouvelle al-, liance avec les Portugais; mais qu'ils soient , déformais plus modérés & plus fideles aux droits , des peuples qu'ils ne l'ont été. Notre amitié

" mérite au moins de l'équité. On nous traite 29 de barbares, cependant nous respectons la jus-, tice & nos amis. " Les missionnaires ayant promis que leur nation observeroit désormais plus réligieusement les loix de la paix & de l'union, Farancaha reprit : " si vous doutez 29 de la bonne foi des Cariges, je vais vous en , donner une preuve. J'ai un neveu que j'aime , tendrement; il est l'espérance de ma maison 3, & fait les délices de sa mere : elle mourroit , de douleur si elle perdoit son fils. Je veux ce-29 pendant vous le donner en otage. Emmenez-le , avec vous, cultivez sa jeunesse, prenez soin , de son éducation, instruisez-le de votre reli-, gion. Que ses mœurs soient douces, qu'elles joient pures. J'espere qu'à votre retour vous , m'instruirez aussi & que vous me rendrez h humiere. "Plusieurs Cariges imiterent cet exemple, & envoyerent leurs enfans à Saint-Vincent pour y être élevés. Les Jésuites étoient trop adroits pour ne pas tirer un grand parti de cet événement; & rien ne fait soupçonner qu'ils cherchassent à tromper les Indiens en les portant à la foumission. L'avarice n'avoit pas encore gagné ces missionnaires, & le crédit qu'ils avoient alors à la cour les faisoit assez respecter dans la colonie pour que le sort de leurs néophites ne fût pas à plaindre.

Ce tems de tranquillité fut mis à profit. Les manufactures de sucre furent vivement poussées avec les instrumens que sournissoit l'Afrique. Cette vaste région n'avoit pas été plutôt reconnue & en partie subjuguée par les Portugais, qu'ils en avoient tiré un grand nombre d'esclaves que la métropole employoit au service domestique & à l'exploitation des terres. Cet usage qui n'a

été proscrit que par le monarque actuel & qui est un de ceux qui ont le plus influé dans le caractere nationale, s'introduisit plus tard dans les possessions du nouveau monde. Il n'y commença que vers l'an 1530. Les negres s'y multiplierent prodigieusement au tems dont nous parlons. Les naturels du pays ne partagerent pas à la vérité seurs travaux, mais ils ne les traversement plus : ils les encouragerent même en se vouant à des occupations moins rudes & en sour-nissant à la colonie quelques subsistances. Un accord si heureux produisit les plus grands avant

tages.

Cette prospérité dont tous les marchés de l'Europe étoient le théâtre, excita la cupidité des François. Ils tenterent de former successivement des établissemens à Rio-Janeiro, à Rio-Grande. à Paraïba, dans l'isse de Maragnan. Leur légereté ne leur permit pas d'attendre le fruit communé, ment tardif des nouvelles entreprises. Ils abandonnerent par inconstance & par lassitude des espérances capables de soutenir des esprits qui n'auroient pas été aussi faciles à se rebuter que prompts à entreprendre. L'unique monument précieux de leurs courses infructueuses, est un dialogue qui peint d'autant mieux le sens naturel des sauvages, qu'il est écris dans ce stile naif qui caracterisoit il y a deux siecles la langue françoise, & où l'on retrouve encore des graces qu'elle doit regretter.

"Les Brésiliens, dit Lery l'un des interlocuteurs, fort ébahis de voir les François prendre tant de peine d'aller quérir leur bois, il y eut une sois un de leurs vieillards qui me fit cette demande. Que veut dire que vous autres François venez de si loin quérir du , bois pour vous chauffer? N'y en a-t-il point en votre terre? A quoi lui ayant répondu qu'oui & en grande quantité, mais non pas de telle sorte que le leur lequel nous ne brûlions pas comme il pensoit, ainsi comme eux-mêmes en usoient pour teindre leurs cordons & plumages, les nôtres l'amenoient , pour faire la teinture : il me répliqua : voire, mais vous en faut-il tant? Oui, lui dis-je, car y ayant tel marchand en notre pays qui a plus de frises & de draps rouges que vous n'en ayez jamais vu par deça, un seul achetera tout le bois dont plusieurs navires s'en retournent charges. Ha, ha! dit le fauvage, tu me contes merveilles. Puis pensant bien à ce que je lui venois de dire, plus outre dit: mais cet homme tant riche dont tu parles ne meurt - il point? Si fait, si fait, lui dis-je, aussi-bien que les autres. Sur quoi, comme ils sont grands discoureurs, il me demanda derechef: & quand doncques il est mort, à qui est tout le bien qu'il laisse? A ses enfans lui dis-je s'il en a, & à défaut d'iceux à ses freres, sœurs, ou plus prochains. Vrai-, ment, dit alors mon vieillard, à cette heure cognois-je que vous autres François êtes des , grands fols car vous faut-il tant travailler à passer la mer pour amasser des richesses à ceux qui survivent après vous, comme si la , terre qui vous a nourris n'étoit point suffisante aussi pour les nourrir. Nous avons des enfans & des parens lesquels, comme tu vois, nous s aimons; mais parce que nous sommes assurés , qu'après notre mort, la terre qui nous a nour-, ris les nourrira, certes nous nous reposons sur s cela. "

Cette philosophie, si naturelle à des peuples sauvages que la nature exempte de l'ambinion; mais plus nécessaire encore aux nations policées qui ont éprouvé tous les manx du luxe & de la cupidité, cette philosophie ne fit pas grande impression sur les François. Els devoient succomber à la tentation des richesses dont la soif dévoroit alors tous les peuples maritimes de l'Europe. Les Hollandois, qui étoient devenus républicains par basard & commerçans par nécessité, furent plus constans & plus heureux que les François dans leurs entreprises sur le Brésil. Ils n'a voient à faire qu'à une nation aussi petite que la leur, qui à leur exemple devoit secouer le joug de l'Espagne, mais non pas comme eux celui des rois.

Toutes les histoires sont pleines des actes de tyrannie & de cruauté qui souleverent les Paysbas contre Philippe II. Les provinces les plus riches: furent retenues, ou famenées fous un fceptre de fer; mais les plus pauvres, celles qui étoient comme submergées, réussirent par des esforts plus qu'humains à affurer leur indépendance. Lorsque leur liberté fut folidement établie, elles allerent: attaquer leur ennemi fur les mers les plus éloignées dans l'Inde, dans le Gange, jusquessaux. Moluques qui faifoient partie de la domination Espagnole depuis qu'elle comproit le Portugal au nombre de les possessions. La treve de 1609 donna à cette entreprenante & heureuse république le tems de mûrir ses nouveaux projets. Ils éclaterent en 1621 par la création d'une compagnie des Indes Occidentales dont on efpera les mêmes succès dans l'Afrique & dans I'Amérique comprises dans son privilege exclusif, qu'avoit eu en Asie celle des Indes Orientales.

Les fonds de la nouvelle société surent de six millions de slorins. La Hollande y entra pour quatre neuviemes, la Zelande pour deux, la Meuse & Westfrise pour un chacune, la Frise & Groningue ensemble pour un neuvieme. L'assemblée générale devoit se tenir six ans sans interruption à Amsterdam, & ensuite deux à Middelbourg. La compagnie occidentale mécontente que son privilege sut moins étendu que celui de la compagnie Orientale ne se pressa d'agir. Les états établirent l'égalité, & les opérations commencerent par l'attaque du Brésil.

On avoit les lumieres nécessaires pour se bien conduire. Quelques armateurs Hollandois avoient hasardé d'y aller, sans être arrêtés par la loi qui en interdisoit l'entrée à tous les étrangers. Comame suivant l'usage de leur nation, ils offroient leurs marchandises à beaucoup meilleur marché que celles qui venoient de la métropole, ils furent accueillis favorablement. Ils dirent à leur retour que le pays étoit dans une espece d'anarchie; quala domination étrangere y avoit étouffé l'amour de la patrie; que l'intérêt personnel y avoit corrompu tous les esprits; que les soldats étoient devenus marchands; qu'on avoit oublié jusqu'aux premieres notions de la guerre, & qu'il suffiroit de se présenter avec des forces un peu considérables pour surmonter infailliblement les légers obstacles qui pourroient s'opposer à la conquête d'une région si riche.

La compagnie chargea en 1624 Jacob Willekens de cette importante & glorieuse:entreprise. Il alla droit à la capitalé. San-Salvador se rendit à la vue de la flotte Hollandoise. Le reste de la province ou de la capitainerie qui étoit la plus étendue, la plus riche, la plus peuplée de la

colonie ne fit guere plus de résistance.

Cette nouvelle causa plus de joie que de douleur au conseil d'Espagne. Les ministres qui le
composoient furent consolés du triomphe du plus
opiniatre ennemi de leur patrie par le chagrin
qu'il devoit donner aux Portugais. Depuis qu'ils
travailloient à opprimer cette nation malheureuse,
ils éprouvoient une résistance qui blessoit l'orguest
de leur despotisme. Un revers qui pouvoit la
rendre moins fiere & plus souple leur parut un
événement précieux. Ils crurent toucher au but
qu'ils s'étoient proposé, & ils étoient bien résolus à ne rien saire qui put les en éloigner encore.

Sans perdre de vue d'aussi vils sentimens, Philippe pensa que la majesté du trône exigeoit de lui quelques démonstrations, quelques bienséances. Il écrivit aux Portugais les plus considérables, les plus distingués pour les exhorter à faire les efforts généreux qu'exigéoient les circon-Hances. Ils y étoient disposés. L'intérêt personnel, le zele pour la patrie, le desir de réprimer les transports indécens de leurs tyrans; tout concouroir à redoubler leur activité. Ceux qui avoient de l'argent le prodiguerent D'autres leverent des troupes. Tous vouloient servir. En trois mois, on arma vingt-fix valifeaux. Ils partirent au commencement de 1626 avec ceux que ·la lenteur & la politique de l'Espagne avoient fait trop long-tems attendre.

L'archevêque de San-Salvador, Michel Texeira, leur avoit préparé un succès facile. Ce prélat guerrier, à la tête de quinze cens hommes, avoit d'abord arrêté les progrès de l'ememi. Il l'avoit insulté, harcelé, battu, poussé, ensermé & bloqué dans la place. Les Hollandois néduits par la faim, l'ennui & la misere forcerent leur gouverneur de se rendre aux troupes que la slotte avoit débarquées en arrivant : ils farent tous portés

en Europe.

Les succès que la compagnie avoit sur mer la dédommagerent de cette perte. Ses vaisseaux ne rentroient jamais dans les ponts que triomphans & charges des dépouilles des Portugais & des Espagnola. Elle jettoit un éclat qui causoit de l'ombrage aux puissances même les plus intéressées à la prospérité des Hollandois. L'océan étoit couvert de ses flottes. Ses amigaux cherchoient par des exploits utiles à conferver la confiance Les officiers subalternes vouloient s'élèver en se condant la valeur, l'intelligence de leurs chefs. L'ardeur du soldat & du matelon étoit sans exemple. Rien ne rebutoit ces hommes fermes & m trépides. Les fatigues de la mer, les maladies, les combats multipliés: tout sembloit aguerrir, renforcer & redoubler leur émulation. La compagnie entretenoit ce sentiment utile par des récompenses, fréquences & bien placées. Outre la paye qu'on leur donnoit, elle leur permettoit un commerce particulier. Ceste faveur les encourageoit & en multiplioit le nombre. Leur fortune se trouvant liée par un arrangement si sage avec celle du corps qui les employoit, ils vouloient être toujours en action. Jamais ils ne rendoient leur vaisseau; jamais ils ne manquoient d'attaquer les vaisseaux ennemis avec l'intelligence, l'audace & l'acharnement qui assurent la victoire. En treize ans de tems, la compagnie arma huit cens navires dont la dépense montoit à quarantecinq millions de florins. Ils en prirent cinq cens quarante-cinq à l'ennemi, qui avec les marchandises dont ils étoient chargés, furent vendus quatre-vingt-dix millions de florins. Aussi le dividende ne fut-il jamais au-dessous de vingt pour cent, & s'éleva-t-il souvent à cinquante. Cette prospérité qui n'avoit d'autre base que la guerre, mit la compagnie en état d'attaquer de nouveau le Brésil.

Son amiral Henri Lonk arriva au commencement de 1630 avec quarante - six vaisseaux de guerre sur la côte de Fernambuc, une des plus grandes capitaineries du pays, & la mieux fortifiée. Il la soumit, après avoir livré plusieurs combats sanglants dont il sortit toujours victorieux. Les troupes qu'il laissa en partant subjuguerent celles de Tamaraca, de Paraïba, de Rio-grande dans les années 1633, 1634, 1635. Elles fournissoient tous les ans avec Fernambuc vingt mille caisses de sucre, beaucoup de bois de teinture, & d'autres denrées.

Ces richesses qui avoient quitté la route de Lisbonne pour prendre celle d'Amsterdam enflammerent la compagnie. Elle résolut la conquête du Brésil entier, & chargea le comte Maurice de Nassau de cette entreprise. Ce général arriva à sa destination dans les premiers jours de 1637. Il trouva de la discipline dans les soldats, de l'expérience dans les chess, de la volonté dans tous les cœurs, &t il entra en campagne. On lui opposa successivement Albuquerque, Banjola, Louis Roccade Borgia, & le Brésilien Cameron, l'idole des siens, passionné pour les Portugais, brave, actif, rusé & à qui il ne manqua pour être général que d'avoir appris la guerre sous de bons maîtres. Tous ces distérens

chefs se donnerent de grands mouvemens pour couvrir les possessions dont on leur avoit consés la désense. Leurs efforts furent inutiles. Les Hollandois s'emparerent des capitaineries de Siara, de Sogeripe, de la plus grande partie de celle de Bahia. Déja sept des quatorze provinces qui formoient la colonie avoient reconnu leur domination. Ils espéroient qu'une ou deux campagnes leur donneroient tout ce qui restoit à leur ennemi dans cette partie de l'Amérique, lorsqu'ils se virent arrêtés au milieu de leurs succès par une révolution que l'Europe desiroit

fans l'avoir prévue.

Depuis que les Portugais avoient subi le joug Espagnol en 1581, ils n'avoient pas connu le bonheur. Philippe II prince avare, cruel, despote, profond & dissimulé avoit cherché à dégrader leur caractere, mais en couvrant de prétextes honorables les moyens qu'il employoit pour y réussir. Son fils trop fidele à ses maximes, convaincu qu'il valoit mieux regner sur un état ruiné que de voir dépendre la foumission de ses habitans de leur volonté, les avoit laissé dépouiller d'une foule de conquêtes qui leur avoit coûté des ruisseaux de sang, & leur avoient procuré beaucoup de gloire & de puissance. Le successeur de ce foible prince plus imbécille encore que son pere, attaqua à découvert & avec mépris leur administration, leurs privileges, leurs mœurs, tout ce qu'ils avoient de plus cher. A l'instigation d'Olivarez, il vouloit les pousser à la révolte, pour acquerir le droit de les dépouiller.

Ces outrages multipliés réunirent les esprits que l'Espagne avoit travaillé à diviser. Une conspiration préparée pendant trois ans avec un secret incroyable éclata le 3 Décembre 1640. Phislippe IV fut ignominieusement proscrit, & le duc de Bragance placé sur le trône de ses peres. L'exemple de la capitale entraîna le reste du royaume, & tout ce qui restoit des établissemens sormés en Asie, en Afrique & en Amérique dans des tems heureux. Un si grand changement ne coûta de sang que celui de Michel Vasconcellos, lâche & vilins,

trument de la tyrannie.

Le nouveau roi lia ses intérêts, ses ressentimens à ceux des Anglois, des François, de tous les ennemis de l'Espagne. Il conclut en particulier le 23 de Juin 1641 avec les provinces-unies une alliance offensive & désensive pour l'Europe, & une trêve de dix ans pour les Indes orientales & occidentales. Nassau fut aussi-tôt rappellé avec la plus grande partie des troupes; & le gouvernement des possessions Hollandoises dans le Brésil sut consié à Hamel marchand d'Amsterdam, à Bassis orsèvre de Harlem, à Bullestraat charpentier de Middelbourg. Ce conseil devoit décider de toutes les affaires qu'on croyoit désormais bornées aux opérations d'un commerce vis & avantageux.

Les nouveaux administrateurs entrerent facilement dans les ques économiques de la compagnie. Leurs propres inclinations les menerent bientôt trop loin. Ils laissoient écrouler les fortifications déja trop négligées; ils vendoient à leurs rivaux des armes & des munitions de guerre qu'on payoit fort cher; ils permettoient de repasser en Europe à tous les soldats qui le desiroient. Leur ambition étoit de supprimer toutes les dépenses, & de multiplier les bénésices du corps qu'ils représentoient. Les éloges que leur attiroit la richesse des cargaisons de la part d'une direction également avi-

de le bornée acheverent de leur tourner la tête. Pour les groffir encore, ils commencerent à opprimer ceux des Portugais que de grandes posses fions ou des circonstances particulieres avoient retenus sous la dénomination de la compagnie. La tyrannie sit des progrès rapides. Elle sut ensir portée à cet excès qui justifie toutes les résolutions

& qui détermine aux plus violentes.

Ceux qui en étoient la victime, ne perdirent pas leur tems à se plaindre. Les plus hardis s'unirent en 1645 pour se venger. Leur projet étoit de massacrer dans une sête au milieu de la capitale de Fernambuc tous les Hollandois qui avoient part au gouvernement, & de faire ensuite mainbasse sur le peuple qui étoit sans précaution, parce qu'il se croyoit sans danger. Plusieurs des 
conjunés avoient acheté des marchandises payables à terme, dans l'espoir de les retenir après 
l'exécution du complot. Il sut découvert, mais 
ceux qui y étoient entrés eurent le tems de sortir 
de la place & de se mettre en sûreté.

Leur chef étoit un Portuguis né dans l'obsturité nommé Jean Fernandez de Viera. De l'état de domessique, il s'étoit élevé à celui de commissaire, & ensin à celui de négociant. Son intelligence lui avoit fait acquérir de grandes richesses. Il devoit à sa probité la consiance universelle; & sa générosité attachoit inviolablement une infinité de gens à ses intérêts. Le revers qu'on venoit d'éprouver n'étonna pas sa grande ame. Sans l'aveu, sans l'appui du gouvernement, il osa lever le terrible étendart de

la guerre.

Son nom, ses vertus & ses projets assemblent autour de lui les Brésiliens, les soldats Portuguais, les colons même. Il leur donne sa confiance, son activité, son courage. On le suit dans les combats; on se presse autour de sa personne; on veut vaincre ou mourir avec lui. Il triomphe, & ne s'endort pas sur ses lauriers. Il ne laisse pas au vaincu le tems de se reconnoître. Quelques disgraces qu'il éprouve en poursuivant le cours de ses prospérités ne servent qu'à développer la fermeté de son ame, les ressources de son génie, l'élévation de son caractère. Il montre un front menaçant même après le malheur, plus redoutable encore par sa constance que par son intrépidité. La terreur qu'il inspire ne permet plus à ses ennemis de tenir la campagne. A cette époque brillante Viera reçoit ordre de s'arrêter.

Depuis la trêve, les Hollandois s'étoient emparés en Afrique & en Afie de quelques places qu'ils avoient opiniatrement refusé de restituer. La cour de Lisbonne occupée de plus grands intérêts n'avoit pas pu songer à se faire justice, mais fon impuissance n'avoit pas diminué son reffentiment. Dans cette disposition elle avoit été charmée de voir la république attaquée dans le Bréss, elle avoit même favorisé sous main ceux qui avoient commencé les hostilités. L'attention qu'elle eut toujours de faire répondre en Amérique, & de répondre elle-même en Europe qu'elle desavouoit les auteurs de ces troubles & qu'elle les en puniroit un jour, fit croire longtems à la compagnie que ses mouvemens n'auroient pas de fuite. Son avarice trop long-tems. amusée par ses protestations fausses & frivoles se réveilla enfin. Jean IV averti qu'il se faisoit en Hollande des armemens confidérables, & craignant d'être engage dans une guerre qu'il croyoit

devoir éviter, voulut de bonne foi mettre fin aux hostilités du Bresil.

Viera qui pour achever ce qu'il avoit commencé n'avoit que son argent, son crédit & son talent, ne délibéra pas seulement s'il obéiroit. " Si le roi, dit-il, étoit instruit de notre zele. de ses intérêts & de nos succès, bien loin de chercher à nous arracher les armes, il nous encourageroit à poursuivre notre entreprise, il " nous appuyeroit de toute sa puissance. " Énsuite dans la crainte de voir ralentir l'ardeur de ses compagnons, il se détermina à précipiter les événemens. Ils continuerent à lui être si favorables, qu'avec les fecours de Baretto, de Vidal, de quelques autres Portugais qui vouloient & qui savoient servir leur patrie, il consomma la ruine des Hollandois. Le peu de ces républicains qui avoient échappé au fer & à la famine, évaçua le Brésil par une capitulation du 28 Janvier 1654.

La paix que les Provinces-unies signerent quelques mois après avec l'Angleterre, paroissoit devoir les mettre en état de recouvrer une importante possession que des vues fausses & des circonstances malheureuses leur avoient fait perdre. La république & la compagnie tromperent l'attente des nations. Essrayées l'une & l'autre des dépenses qu'il y auroit à faire, des difficultés qu'il faudroit surmonter, de l'impossibilité morale de réussir avec les plus grands efforts, on donna une autre direction à la guerre, à laquelle le gouvernement se portoit avec répugnance. Si on se flatta d'arriver au but par des voies détournées, l'événement prouva qu'on s'étoit mépris. Le traité qui en 1661 termina les divisions des deux puissances assura la propriété du Brésilentier au Portugal, qui s'engagea de son côté à payer aux Provinces-unies quatre millions de florins en argent ou en marchandises. Un article du traité portoit que les Hollandois pourroient commercer au Brésil aussi librement que les Portugais même. Nous ignorons si cette stipulation étoit sérieuse, ou seulement convenue pour ménager la fierté républicaine. Ge qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'a jamais eu d'exécution, & qu'elle ne pouvoit en avoir : ou la compagnie auroit éprouvé trop de vexations pour soutenir ce commerce, ou si elle l'avoit pu l'y continuer, elle auroit repris à la longue son ascendant & son em-

pire dans le Brésil.

Les Portugais ne s'y virent pas plutôt délivrés des Hollandois d'une maniere prévocable. qu'ils songerent à mettre dans leur colonie un ordre qui n'y avoit jamais été, même avant la guerre. Le premier moyen qu'on imagina pour y réussir, fut de régler le sort des Brésiliens qui s'étoient soumis, qu'on esperoit soumettre. En examinant les choses de plus près qu'on ne l'avoit fait, on sentit que ceux qui les avoient peints comme des barbares qui ne connoissoient aucun frein, qui n'avoient aucun principe, les avoient calomniés. Parce que la premiere impression que firent les Européens sur des petites nations divisées par des guerres continuelles, fut un sentiment de défiance, on se crut en droit de les traiter en ennemis, de les opprimer, de les mettre aux fers. Ce traitement les rendit féroces au commencement. La difficulté de s'entendre multiplia de part & d'autre les occasions de mécontentement & les fureurs. Si dans la suite les naturels du pays renouvellerent les hostilil'imprudence, l'avidité, la mauvaise foi, les vexations de la puissance inquiéte & ambitieuse qui étoit venue troubler le repos de cette partie du nouveau monde. Dans quelques occasions, on put les accuser d'erreur, d'avoir pris les armes par des précautions prématurées, mais jamais d'injustice & de duplicité. On les trouvatoujours fideles à leurs promesses, à la foi des

traités, aux droits sacrés de l'hospitalité.

Cette opinion de leur caractere, fit prende le parti de les rassembler dans des villages qu'on distribua sur les côtes, ou peu avant dans les terres. Par cet arrangement, on affuroit la communication des établissemens Portugais, & on éloignoit les sauvages qui en infestoient les intervalles par leurs brigandages. Des missionnaires, la plupart Jésuites, furent chargés du gouvernement spirituel & temporel des nouvelles peuplades. Des recherches aussi exactes qu'il est possible de les faire dans un pays où tout est mystere, nous ont appris que ces ecclésiastiques agissoient en vrais despotes. Ceux qui avoient conservé quelques principes de douçeur & d'humanité, soit paresse, soit fanatisme, entretenoient ces petites sociétés dans une enfance perpétuelle, n'avançoient pas leur raison, ni jusqu'à un certain point leur industrie.

Peut-être que quand ils auroient voulu leur être plus utiles, ils ne l'auroient pu que difficilement. Il y a des gouvernemens qui sont vicieux, & par le mal qu'ils font, & par le bien qu'ils empêchent de faire. Une mauvaise administration corrompt tous les germes de vertu & de prospérité. La cour de Lisbonne en dispensant les Indiens de tout tribut les avoient assujetts

à des corvées. Cette loi funeste les mettoit dans la dépendance des commandans & des magistrats voisins, qui sous le prétexte si familier aux gens en place de les employer pour les besoins publics, les sacrificient trop souvent à leur service. Ceux que cette tyrannie & celle de leurs conducteurs n'occupoient pas, étoient ordinairement sans rien faire. S'ils sortoient de leur indolence naturelle, c'étoit pour chasser, pour pêcher, pour cultiver un peu de magnoc autant seulement que le soin de leur conservation l'exigeoit. Leurs manufactures se réduisoient à des ceintures de coton pour couvrir leur nudité, & à l'arrangement de quelques plumages pour orner leur tête. Les plus actifs trouvoient dans les forêts ou dans leurs cultures de quoi se procurer des clinquailleries & d'autres bagatelles de peu de prix. Lorsque quelques-unes d'entr'eux se louoient par inconstance aux Portugais pour le service domestique ou pour la petite navigation, c'étoit toujours pour peu de tems, parce qu'ils avoient le travail en horreur, & un souverain mépris pour l'argent.

Tel fut le sort des Brésiliens soumis dont le nombre ne passa jamais deux cens mille. Les indépendans n'eurent guere de rapport avec les Européens que par les esclaves qu'ils vendoient eux-mêmes, ou qu'on faisoit sur eux. Les actes d'hostilité entre les deux nations devinrent rares, & sinirent enfin tout-à-fait. Depuis 1717 les Portugais n'ont pas été troublés par les naturels du pays, & eux-mêmes ne les ont pas inquiétés de-

puis 1756.

Tandis que la cour de Lisbonne s'occupoit du foin de régler l'intérieur de sa colonie, quelques uns de ses sujets songeoient à l'étendre.

Ils s'avancerent au midi vers la riviere de la Plata, &t au nord jusqu'à celle des Amazones. Les Espagnols paroissoient en possession de ces deux fleuves. On résolut de les en chasser, ou d'en parta-

ger avec eux l'Empire.

L'Amazone, ce fleuve si renommé par l'étendue de son cours, ce grand vassal de la mer à laquelle il va porter le tribut qu'il a reçu de tant d'autres vassaux, semble puiser ses sources dans cette multitude de torrens qui descendus de la partie orientale des Andes se réunissent dans un terrein spacieux pour en composer cette riviere immense. Cependant l'opinion la plus commune la fait sortir du lac de Lauricocha comme d'un réservoir des Cordillières, situé dans le corregiment de Guanuco, à trente lieues de Lima vers les onze degrés de latitude auftrale. Il tombe & s'avance vers le cinquieme jusqu'à Jaën de Bracamoros. Delà il tourne à l'est, & coule parallelement à la ligne équinoxiale, jusqu'au Cap du nord, où il entre dans l'Océan sous l'équateur même par une embouchure large de cinquante lieues, après avoir parcouru depuis Jaën où il commence à être mavigable, trente degrés en longitude qui font fept cens cinquante lieues communes; mais qui sont évaluées par les détours à mille ou onze cens lieues suivant les observations de Messieurs de la Condamine & de Madonado, les seules qui méritent une créance entiere. Il reçoit un nombre prodigieux de rivieres dont plusieurs ont cinq ou fix cens lieues de cours, & sont très-larges & très-profondes. Ses eaux forment une infinité d'isses trop souvent submergées pour pouvoir être cultivées. La plus confidérable est celle de Joannes à laquelle on donne quarante lieues de circonférence, & qui est peuplée de nombreux & maigres troupeaux dont les cuirs

sont peu estimés.

L'embouchure de l'Amazone fut découverte en 1500 par Vincent Pinçon un des compagnons de Colomb, & sa source à ce qu'on croit en 1538 par Gonzale Pisarre. Son lieutenant Orellana s'embarqua fur ce fleuve, & en parcourut toute l'étendue. Il eut à combattre un grand nombre de nations qui embarrassoient la navigation avec leurs canots, & qui du rivage l'accabloient de fleches. Ce fut alors que le spectacle de quelques sauvages sans barbe, comme le sont tous les peuples Américains, offrit sans doute à l'imagination vive des Espagnols une armée de femmes guerrieres, & détermina l'officier qui commandoit à changer le nom de Maranon que portoit ce fleuve, en celui d'Amazone qu'on lui a depuis confervé.

On pourroit s'étonner que l'Amérique n'eut pas enfanté beaucoup plus de prodiges dans la tête des Espagnols, si leurs conquêtes & les richesses que leur valoient des massacres inouis n'avoient détruit cette source féconde pour le merveilleux qui leur est si cher. C'est-là que l'imagination des Grecs auroit puisé d'agréables chimeres. Ce peuple qui ne pouvoit faire un pas dans un territoire borné sans y trouver une foule de merveilles, avoit plusieurs siecles auparavant donné l'existance à une nation d'Amazones. Cette idée l'enchantoit tellement qu'il ne manqua jamais d'en embellir l'histoire de tous ses heros jusqu'à celle d'Alexandre. Peut-être les Espagnols infatués encore de ce songe de l'antiquité profane, en furent plus disposés à réaliser

cette fiction en transportant dans le nouveau mon-

de ce qu'ils avoient appris dans l'ancien.

Il est vraisemblable que telle sut l'origine de l'opinion qui s'établit alors en Europe & en Amérique, qu'il exissoit une république de semmes guerrieres qui ne vivoient pas en société avec des hommes, & qui ne les admettoient parmi elles qu'une fois l'année pour le plaisit de se perpétuer. Ce qu'on a dit de plus raisonnable en faveur de cette idée romanesque, c'est que dans le nouveau monde, les femmes étoient toutes si malheureuses, toutes traitées avec tant de mépris & d'inhumanité, qu'il n'étoit pas étonnant que plusieurs eussent formé de concert le projet de secouer le joug de leurs tyrans. L'habitude de les suivre, de porter les vivres & le bagage dans leurs guerres & dans leurs chasses devoit les rendre naturellement capables de cette résolution. Mais s'il étoit vrai que des femmes eussent pu se séparer, s'éloigner ainsi des hommes qui les avilissoient, étoit-il vraisemblable que ces hommes eussent recherché tous les ans un sexe qu'ils avoient si fort dégradé? La société n'a point encore interverti jusqu'à ce point l'économie de la nature; & si quelques préjugés bizarres ont pu former au milieu de nous des congrégations de l'un & de l'autre sexe qui vivent séparés sans ce besoin & ce desir naturel qui doit les rapprocher & les réunir, il n'est pas dans l'ordre des choses que le hazard ait composé des peuples d'hommes sans femmes, encore moins un peuple de femmes sans hommes. Ajoutez à cette réflexion qu'on n'a jamais pu déterminer le lieu où les Amazones avoient établi leur empire. Il en sera donc

## philosophique & politique. 359

de ce prodige singulier comme de tant d'autres qu'on suppose toujours exister, sans savoir où ils existent.

Quoi qu'il en soit du phenomene des Amazones, le voyage d'Orellana donna moins de lumieres qu'il n'inspira de curiosité. Les guerres civiles qui désoloient le Pérou, ne permirent pas d'abord de la satisfaire. Les esprits s'étant enfin calmés, Pedro d'Orsua gentilhomme Navarrois distingué par sa sagesse & par son courage, offrit au vice-roi en 1560 de reprendre cette navigation. Il partit de Cusco avec sept cens hommes. Ces monstres nourris dans le sang, & alterés de celui de tous les gens de bien, massacrerent un chef qui avoit des mœurs & qui vouloit l'ordre. Ils mirent à leur tête avec le titre de roi un basque féroce nommé Lopés d'Aguirre qui leur promettoit tous les trésors du nouveau monde.

Echauffés par des espérances si séduisantes, ces barbares descendirent dans l'Océan par le fleuve, & aborderent à la Trinité. Le gouverneur de l'isle est égorgé, le pays pillé. Les côtes de Cumana, de Caraque, de Sainte-Marthe éprouvent les mêmes horreurs, de plus grandes encore parce qu'elles sont plus riches. On pénétre dans la nouvelle Grenade pour gagner Quito & le sein du Pérou où tout devoit être mis à feu & à sang. Un corps de troupes assemblé avec précipitation attaque ces furieux, les bat & les disperse. D'Aguirre qui ne voit pas de jour à s'échapper marque son désespoir par une action atroce. , Mon enfant, dit-il, à sa fille uni-, que qui le suivoit dans ses voyages, j'esperois te placer sur le trône; les évenemens trompent mon attente. Mon honneur & le tien

" ne permettent pas que tu vives pour devenir " l'esclave de mes ennemis : meurs de la main " d'un pere. " A l'instant, il lui tire un coup de fusil au travers du corps & l'acheve tout de suite en plongeant un poignard dans son cœur encore palpitant. Après cet acte dénaturé, la sorce l'abandonne 3 il est pris, & écartelé.

Ces événemens malheureux firent perdre de vue l'Amazone. On l'oublia entierement pendant un demi siecle. Quelques tentatives qu'on sit dans la suite pour en reprendre la découverte, surent mal combinées & plus mal conduites. L'honneur de surmonter les difficultés qui s'opposoient à une connoissance utile de ce grand

fleuve étoit réservé aux Portugais.

Cette nation, qui conservoit encore un reste de vigueur, avoit bâti depuis quelques années à l'embouchure une ville qu'on nommoit Para. Pedro Texeira en partit en 1638 avec un grand nombre de canots remplis d'Indiens & de Portugais. Il remonta l'Amazone jusqu'à l'embouchure de Napo, & ensuite le Napo même qui le conduisit assez près de Quito où il se rendit par terre. La haine qui divisoit les Espagnols & les Portugais quoique soumis au même maître, n'empêcha pas qu'on ne le reçut avec les égards, l'estime & la confiance qu'on devoit: a un homme qui rendoit un fignalé service. Il repartit accompagné de d'Acuna & d'Artiéda deux Jésuites éclairés qu'on chargea de vérifier les observations & d'en faire d'autres. Le réfultat des deux voyages également exacts & heureux fut porté à la cour de Madrid où il fit naître un projet bien extraordinaire

Depuis long-tems les colonies Espagnoles communiquoient difficilement entr'elles. Des cor-

saires ennemis qui infestoient les mers du nord & du fud, interceptoient leur navigation. Ceux même de leurs vaisseaux qui étoient parvenus à se réunir à la Havane n'étoient pas sans danger. Les Galions étoient souvent attaqués par des escadres qui les enlevoient, & toujonrs suivis par des armateurs qui manquoient rarement de prendre les bâtimens qui le trouvoient écartés du convoi par le gros tems ou par la lenteur de leur marche. L'Amazone parut devoir remédier à ces inconvéniens. On crut possible, facile même d'y faire arriver par des rivieres navigables ou à peu de frais par terre les trésors de la nouvelle Grenade, du Popayan, de Quito, du Pérou, du Chili même. Descendus à l'embouchure, ils auroient trouvé dans le port de Para les galions prêts à les recevoir. La flotte du Bréfil auroit fortifié la flotte Espagnole en se joignant à elle. On seroit parti en toute sûreté des parages peu connus & peu fréquentés, & on seroit arrivé en Europe avec un appareil propre à en imposer, ou avec des moyens de surmonter les obstacles qu'on auroit trouvés. La révolution qui plaça le duc de Bragance sur le trône fit évanouir ces grands projets. Chacune des deux nations ne songea qu'à s'approprier la partie du fleuve qui convenoit à sa situaz tion.

Les Jésuites Espagnols entreprirent de former une mission dans le pays compris entre les bords de l'Amazone & du Napo jusqu'au confluent de ces deux rivieres. Chaque missionnaire accompagné d'un seul homme de sa nation se chargeoit de haches, de couteaux, d'aiguilles, de toutes sortes d'outils de ser, & s'ensonçoit

& les autres en ont moins encore. Ses accroissemens doivent être fort lents, & ne peuvent jamais être considérables.

Les femmes de cette partie de l'Amérique no sont pas fécondes, & leur stérilité augmente lorsqu'on les fait changer de demeure : elles se font fouvent avorter. Les hommes sont foibles, & l'habitude où ils sont de se baigner à toute heure n'augmente pas leur force. Le climat n'est pas fain, & les maladies contagieules y sont fréquentes. On n'a pas encore réussi, & il est vraisemblable qu'on ne réussira jemais à sixer ces demi fauvages à la culture. Ils se plaisent à la pêche & à la chasse qui ne sont pas favorables à la population. Dans un pays presque entiérement submergé, il y a peu de positions savorables pour des établissemens. Ils sont la plupart si éloignés les uns des autres qu'il leur est impossible de se secourir. Il est difficile enfin que les recrues puissent être désormais nombreuses. Les nations qu'on pourroit travailler à incorporer sont éloignées, la plupart enfoncées dans des lieux inaccessibles & si peu nombreuses qu'elles se réduisent fouvent à cinq ou six familles.

De tous les Indiens que les Jésuites avoient rassemblés & qu'ils gouvernoient, c'étoient ceux qui avoient acquis le moins de ressort. Il faut que chaque missionnaire se mette à leur tête pour les forcer à recueillir du cacao, de la vanille, de la falsepareille que la nature libérale leur présente, & qu'on envoye tous les ans à Quito qui en est éloignée de trois cens lieues pour les échanger contre des choses dont on a un besoin indispensable. Une cabane ouverte de tous côtés formée de quelques lianes & couverte de feuilles de pamier, peu d'outils pour l'agriculture, une lance, des arcs & des fleches pour la chasse, des hameçons pour la pêche, une tente, un hamac & un canot: voilà tout leur bien. C'est jusques-là qu'on est parvenu à étendre leurs desirs. Ils sont si contens de ce qu'ils possédent, qu'ils ne sou-haitent rien de plus. Ils vivent sans souci, dorment sans inquiétude, & meurent sans crainte. On peut les dire heureux, si le bonheur consiste plus dans l'exemption des peines qui suivent les besoins, que dans la multiplicité des jouissances

qu'ils demandent.

Cet état naissant formé par la religion seule n'a été jusqu'ici d'aucun prosit à l'Espagne, & il est dissicile qu'il lui devienne jamais utile. Cependant elle en a sormé le gouvernement de Maynas; mais le commandant ne s'y rend jamais, & on n'y voit d'Espagnol que quelques Métis saxés dans le bourg de Borgia, regardé comme la capitale de la province. Les destructeurs du nouveau monde n'ont jamais troublé un pays qui n'osstre ni métaux, ni aucune des richesses qui excitent si puissamment leur avidité. Sa tranquillité est même respectée par les sauvages voisins qui viennent de tems en tems s'y incorporer.

Tandis que des missionnaires établissoient l'autorité de l'Espagne sur les bords de l'Amazone; d'autres missionnaires rendoient à ses rivaux un pareil service. A six ou sept journées au-dessous de Pevas, la derniere peuplade dépendante de la cour de Madrid, on trouve saint Paul la premiere des six bourgades sormées par des carmes Portugais à une très-grande distance l'une de l'autre. Elles sont toutes situées sur la rive australe du sieuve où les terres sont plus élevées & moins exposées aux inondations. Ces missions offrent à sinq cens lieues de la mer un spectacle agréable;

des églises & des maisons joliment bâties, des Américains avec du linge, mille meubles d'Europe que les Indiens se procurent tous les ans à Para dans les voyages qu'ils y font sur leurs bâtimens pour vendre le cacao qu'ils recueillent fans culture sur les bords du fleuve. Si les Maynas avoient la liberté de former des liaisons avec ces voisins, ils parviendroient à se procurer par cette communication des commodités qu'ils ne peuvent pas tirer de Quito dont ils sont plus séparés par la Cordilliere, qu'ils ne le seroient par des mers immenses. Cette facilité du gouvernement auroit peut-être des suites plus heureuses. Il ne seroit pas impossible que malgré leur rivalité, l'Espagne & le Portugal sentissent qu'il seroit de l'intérét des deux nations d'étendre cette permission. On sait que le Quito languit dans la paur vreté faute de débouché pour le superflu des mêmes denrées dont le Para manque entierement, Les deux provinces en se secourant mutuellement par le Napo & par l'Amazone, s'éleveroient à un dégré de prospérité où sans cela elles ne sauroient atteindre. Les métropoles tireroient avec le tems de grands avantages de cette activité qui ne peut jamais leur nuire, puisque Quito est dans l'impossibilité d'acheter ce qui passe de l'ancien monde dans le nouveau, & que Para ne consomme que ce que Lisbonne tire de l'étranger. Mais il en est des antipathies nationales ou des jalousies des couronnes comme des passions aveugles des particuliers. Il ne faut qu'un malheureux événement pour mettre des barrières éternelles entre des familles & des peuples dont le plus grand intérêt est de s'aimer, de s'entr'aider & de concourir au bien universel. La haine & la vengeance consentent à souffrir pourvu qu'elles

nuisent. Elles se nourrissent mutuellement des playes qu'elles se font du sang qu'elles s'arrachent. Non, l'homme n'a jamais été bon, il est digne

des maux qu'il s'est forgés.

Témoins de sa méchanceté, ces boulevards & cette échelle de forts que l'avarice & la méfiance des conquérans du Brésil ont élevés depuis la peuplade de Coari jusqu'aux bords de l'océan. C'est pour garder leurs usurpations dans cette partie du nouveau monde que les Portugais les ont bâtis. Quoique ces forts soient situés à une grande distance les uns des autres, qu'ils ayent peu d'ouvrages, que les garnisons en soient très-foibles, les Indiens peu nombreux, placés dans les intervalles, sont parfaitement fouris. Les petites nations qui se sont refusées un joug ont disparu, & ont été chercher un asyle dans des contrées éloignées ou inconnues. Le riche terrein qu'elles ont abandonné, n'a pas été cultivé comme l'intérêt de la métropole le vouloit. Ainsi les Portugais & les Espagnols ont recueilli jusqu'à-présent de leurs conquêtes plus de haine & d'indignation contre leurs cruautés, que de richesses & de prospérité.

A la vérité l'Amazone fournit au Portugal de la salsepareille, de la vanille, du cassé, du coton, des bois de marqueterie & de construction & beaucoup de cacao, qui jusques dans les derniers tems a été la monnoie courante du pays; mais ces productions ne sont rien en comparaison de ce qu'elles pourroient, être. On n'en trouve qu'à quelques lieues du grand Para, capitale de la colonie, tandis qu'elles devroient occuper tout le cours du sleuve & les rives très-fertiles d'une infinité de rivieres navigables qui y portent leurs eaux.

Ces objets d'un grand commerce ne sont pas même les seuls que cette partie du nouveau monde offriroit au Portugal, s'il avoit l'attention d'y envoyer des naturalistes habiles, comme les autres nations en ont fait passer en divers tems dans leurs colonies. Le hasard seul a fait découvrir le Cucheris & le Pecuri, deux arbres aromatiques dont les fruits ont les propriétés de la muscade & du giro-section qui leur manque. Une étude suivie feroit arriver vraisemblablement à d'autres connoissances utiles, dans un climat où la nature est si dissérente de la nôtre.

Malheureusement les Portugais qui sur l'Amazone n'employent à leurs travaux que des sauvages. n'ont cherché qu'à faire des esclaves. Au commencement, ils plantoient une croix fur quelque lieu élevé des contrées qu'ils parcouroient. Les Indiens étoient chargés d'en prendre soin. la laissoient dépérir, eux & seurs enfans étoient saintement réduits en servitude pour cette horrible profanation. Ainsi ce signe de salut & de délivrance pour les chrétiens devenoit un figne de mort & d'esclavage pour les Indiens. Dans la suite, les forts qu'on avoit élevés servirent à augmenter le nombre des esclaves. Cette ressource n'étant pas suffisante, les Portugais du Para firent des courses de cinq à six cens lieues pour grossir ces troupeaux d'hommes qui devoient leur tenir lieu de bêtes pour la culture. En 1719, ils en allerent prendre chez les Maynas; en 1733 dans les missions du Napo; en 1641 jusqu'à la source de la Madere, & dans les différens tems fur des rivieres moins éloignées. Rio-negro est celle qui leur en fournit le plus. Ils y ont déja depuis long-tems un fort confidérable. Sur les

bords, campe & veille fans cesse un détachement de la garnison de Para pour contenir & pour rasfurer les peuples foumis. Ses rives sont couvertes de missions dirigées par les Carmes dans lesquelles on encourage chrétiennement les Indiens à attaquer les nations voisines pour faire des esclaves. Enfin une troupe militaire chargée en 1744 de pousser les découvertes est arrivée sur des bateaux jusqu'à l'Orenoque. Ce dernier succès en dissipant tous les doutes sur la communication de ce fleuve avec l'Amazone par Rio-negro, a étendu les vues des Portugais. C'est à la cour de Madrid à voir si elles sont chimériques, ou s'il lui convient de prendre des mesures pour les rendre vaines. Nous oserons l'assurer au moins que les projets de la cour de Lisbonne sur la riviere de la Plata méritent une attention sérieule.

Les Portugais qui s'y étoient montrés peu après les Espagnols, ne tarderent pas à s'en dégoûter. Le desir de s'y fixer leur revint en 1679. Leur activité qui étoit alors plus grande dans le nouveau monde, que la conduite & les mœurs qu'ils avoient en Europe ne permettoient de le soupçonner, les conduisit dans le Paraguay. Ils avoient déja formé la colonie du faint Sacrement auprès des isles saint Gabriel situées vis-à-vis de Buenos-ayres, lorsque le hasard fit découvrir cette entreprise. Les Indiens Guaranis accoururent pour réparer les fautes du gouvernement. Ils attaquerent sans délibérer les fortifications qui venoient pour ainsi dire de sortir de dessous terre, & les emporterent avec une audace qui rendit leur valeur célébre.

La cour de Lisbonne qui avoit fondé de grandes espérances sur cette entreprise ne sut pas découra-

couragée par les revers qu'elle venoit d'éprouver. Elle demanda qu'en attendant que ses prétentions fussent éclaircies, il sût accordé un entrepôt aux Portugais où, s'ils étoient obligés par les vents d'entrer dans la riviere de la Plata, ils fussent à l'abri des tempêtes & en sûreté contre

les pirates.

Charles II qui craignoit la guerre & les affaires, eut la foiblesse d'accorder ce qu'on demandoit. Il stipula seulement que la propriété de l'asyle continueroit à lui appartenir; qu'on n'y pourroit pas envoyer au-delà de quatorze familles Portugaises, que les maisons y seroient bâties de bois & couvertes de paille, qu'on n'éleveroit point de fort, & que le gouverneur de Buenos-ayres auroit également le droit de visiter, & la colonie, & les vaisseaux qui y arriveroient.

Si les Jésuites avoient conduit la négociation comme ils avoient dirigé la guerre, ils auroient fûrement prévu les conséquences d'une pareille complaifance. Il étoit impossible qu'un établissement fixe, quel qu'il fût dans une position si importante, ne devint une source féconde de contestations avec un voisin entreprenant, qui formoit des prétentions immenses, qui étoit assuré de l'appui de tous les ennemis de l'Espagne, & que la proximité du Brésil mettoit en état de profiter des conjonctures pour s'agrandir & se fortifier. Les événemens ne tarderent pas à montrer le danger qu'on devoit prévoir.

Dans les premiers momens qui suivirent l'élevation d'un prince François sur le trône d'Efpagne, lorsque tout étoit encore dans la confusion & dans l'incertitude de ce que produiroit cette grande révolution, les Portugais releve-

Tome III.

-rent les fortifications du Saint-Sacrement avec une célérité extrême. L'attention qu'ils eurent de donner dans le même-tems de l'inquiétude aux Guaranis en faisant avancer quelques troupes vers leur frontiere, leur fit espérer qu'ils n'auroient pas à soutenir les efforts d'un ennemi si rédoutable. Ils se tromperent. Les Jésuites ayant démêlé la ruse, menerent en 1705 leurs néophites au Saint-Sacrement dont le siège étoit déja formé. Ces braves Indiens demanderent en arrivant à monter à l'affaut, quoiqu'ils n'ignorassent pas que la breche étoit à peine ouverte. Lorsqu'ils commençoient à se metttre en marche, on tira de la place quelques batteries dont ils essuyerent le feu, sans quitter leurs rangs. -La mousquetterie qui leur tua aussi beaucoup de monde, n'eut pas plus de force pour les arrêter. L'intrépidité avec laquelle ils avançoient rtoujours, étonna tellement les Portugais, qu'ils se précipiterent dans leurs vaisseaux & abandonnerent la place.

Les malheurs que Philippe V éprouvoit en Europe, rendirent ce succès inutile. La colonie du Saint Sacrement reçut une existance solide à Utrecht. La reine-Anne qui donnoit la paix, & qui ne négligeoit, ni ses intérêts, ni ceux de ses alliés dont la puissance augmentoit ses forces, exigea de l'Espagne ce grand sacri-

fice.

A cette époque le nouvel établissement qui n'avoit plus rien à ménager se livra à un commerce immense avec Buenos-Ayres. Cette contrebande avoit commencé depuis long-tems. Rio-Janeiro étoit en possession de fournir du sucre, du tabac, du vin, des eaux-de vie, des negres, des étosses d'Europe à Buenos-Ayres qui

donnoit en retour des farines, du biscuit, des viandes séchées ou salées & de l'argent. Dès que les deux colonies eurent un entrepôt sûr & commode, leurs liaisons n'eurent plus de bornes. La cour de Madrid qui ne tarda pas à s'appercevoir de la route que prenoient les trésors du Pérou, témoigna un chagrin extrême. Son mécontentement augmentoit avec le préjudice dont elle se plaignoit. C'étoit entre les deux nations une fource perpétuelle de division -qui paroissoit à chaque moment devoir aboutir à une rupture. Les voies de conciliation que la politique ouvroit de tems en tems, étoient toutes jugées impraticables. Enfin on se rapprocha.

Il fut convenu à Madrid le 13 janvier 1750 que le Portugal cédéroit à l'Espagne la colonie du Saint-Sacrement & le bord septentrional de la riviere de la Plata qui lui appartenoit par le traité d'Utrecht, le village de Saint-Christophe & les terres adjacentes dont les Portugais étoient en possession entre les rivieres -Japura & Isa qui se jettent dans celle des Amazones. L'Espagne abandonnoit de son côté au Portugal toutes les terres & habitations du bord oriental de la riviere Uruguay depuis la riviere Ibicui du côté du nord, le village de Sainte-Rose & tous les autres établis par les Espagnols sur le bord oriental de la riviere de

Guarapé.

Cet échange trouva des censeurs dans les deux cours: Des ministres même oserent dire à Lisbonne qu'il étoit d'une mauvaise politique de sacrifier une colonie dont le commerce interlope faisoit entrer annuellement plus de deux millions de piastres dans la métropole, à des

possessions dont les avantages étoient incertains, du moins éloignés. Les clameurs furent encore plus fortes, plus communes à Madrid. croyoit déja voir les Portugais maîtres de tout le cours de l'Uruguay, remplissant de leurs marchandises les peuplades repandues sur la Plata; pénétrant par divers fleuves dans le Tucuman, dans le Chily, jusqu'au Potosi; s'emparant peu à peu de toutes les richesses du Pérou. Il paroissoit incroyable que les mêmes administrateurs qui regardoient comme impossible d'arrêter la contrebande qui ne se pouvoit faire que par un seul point, se flattassent de l'empêcher, lorsqu'elle auroit cent voies pour se faire jour. C'étoit, disoit-on, fermer une fenêtre aux voleurs, & deur ouvrir les portes de la maison.

Ces dispositions firent naître une infinité de cabales dont les Jésuites surent regardés comme auteurs ou acteurs. On savoit qu'ils étoient mécontens de voir par cet arrangement démembrer une république qu'ils gouvernoient, & l'on crut pouvoir les soupçonner sans témérité de faire jouer tous les ressorts possibles pour empêcher que cet accord ne se terminaît. On les chassa des deux cours. Les intrigues finirent,

& le traité fut ratifié.

Ils s'agissoit d'en procurer l'exécution en Amérique. La chose ne paroissoit pas aisée. Les Guaranis n'avoient pas été subjugués. Ils s'étoient librement soumis à l'Espagne. Il étoit possible qu'ils crussent n'avoir pas donné à cette couronne le droit de disposer d'eux en faveur d'une autre. Sans avoir médité sur les subtilités des droits des nations, ils pouvoient penser qu'eux seuls devoient décider de ce qui convenoit à leur bonheur. L'horreur qu'on leur connoissoit pour

le joug Portugais, étoit également capable d'égarer & d'éclairer leur simplicité. Ces répugnances pouvoient être fortifiées par des impulsions étrangeres. Une situation si critique exigeoit les plus

grandes précautions. On les prit.

Les forces que les deux puissances avoient fait partir d'Europe, & celles qu'on put rassembler dans le nouveau monde, se réunirent pour prévenir ou pour surmonter les obstacles qu'on envisageoit. Cet appareil n'en imposa pas à ceux qu'il menaçoit. Quoique les sept peuplades cédées ne fusient pas secourues par les autres peuplades ou ne le fussent pas ouvertement; quoiqu'elles ne vissent pas à leur tête les guides qui jusqu'alors les avoient amenées au combat, elles ne craignirent pas de prendre les armes pour la défense de leur liberté. Leur conduite militaire ne fut pas ce qu'elle devoit être. Au lieu de sé borner à fatiguer l'ennemi & à lui couper les subfistances qu'il étoit obligé de tirer de deux cens lieues, les Guaranis oserent l'attendre en rase campagne. Ils essuyerent plusieurs petits échecs. Si on eut remporté sur eux des avantages décisifs, ils étoient résolus à abandonner leur pays, à emporter tout ce qu'ils pourroient, à brûler le reste, & à ne laisser qu'un désert au vainqueur. Soit que cette fierté en imposat; soit qu'une des deux puissances contractantes, toutes les deux peut-être crussent avoit fait un mauvais marché, le traité d'échange fut annullé en 1661, & les choses resterent en Amérique fur l'ancien pied; mais on conserva dans les deux cours un vif ressentiment contre les Jésuites qu'on croyoit avoir allumé la guerre dans le Paraguay pour leurs intérêts particuliers.

Nous ignorons à quel point cette accusation peut être fondée. Les preuves n'en ont pas été portées au tribunal des nations. Tout ce qu'un écrivain réduit aux conjectures peut se permettre de dire, c'est qu'elle a une grande vraisemblance. Il n'étoit guere possible que des hommes qui avoient élevé un vaste édifice par de grands travaux, en vissent tranquillement la chûte. Le zele de la religion qui avoit fondé leur puissance, devoit leur servir de prétexte pour s'y maintenir. Le caractere qu'on suppose à cette société qui s'est ouvert dès sa naissance une route secrete à la domination, fait soup conner qu'elle n'étoit pas délicate sur les moyens de conserver son pouvoir en Amérique. Cette seule idée mene à de longues réflexions que nous abandonnons à la fagacité des lecteurs les plus judicieux, pour parler d'une nouvelle maniere que les Portugais imaginerent d'étendre leurs possessions.

Dans la capitainerie de Saint - Vincent, la plus méridionale du Brésil, & la plus voisine de Rio de la Plata, à treize lieues de la mer, est une ville qu'on nomme Saint-Paul. Les Portugais qui la fonderent, furent les malfaiteurs qu'on avoit d'abord envoyés dans le nouveau monde. Dès qu'ils virent qu'on vouloit les assujettir à quelques loix, ils s'éloignerent des lieux qu'ils avoient d'abord habités. Ils prirent des naturelles du Pavs pour femmes, & devinrent en peu de tems si corrompus que leurs compatriotes rompirent tout commerce avec eux. Le mépris, la crainte d'être troublés dans leurs désordres, l'amour de la liberté leur firent désirer d'être indépendans. La fituation de leur ville qu'un petit nombre d'hommes pouvoit sûrement

défendre contre des armées plus nombreuses qu'on n'en pouvoit assembler contreux, leur. donna la hardiesse de ne vouloir d'autres maîtres qu'eux-mêmes; & le succès couronna leur; entreprise. Des bandits de toutes les nations accoururent pour se joindre à eux, & en peu d'années la population de la nouvelle république se trouva considérable. L'entrée en étoit séverement. fermée à tout voyageur. Pour y être reçu , il falloit se présenter avec le projet de s'établir. Les Candidats étoient assujettis à de rudes épreuves qu'ils continuoient jusqu'à ce qu'on se fut assuré qu'ils n'étoient pas des espions, & qu'ils avoient les qualités qu'on exigeoit. Ceux qui ne soutenoient pas l'examen ou qu'on pouvoit soupçonner de perfidie étoient massacrés sans miséricorde. On ne traitoit pas mieux ceux qui paroissoient avoir du penchant à se retirer.

Un air pur, un ciel toujours serein, un climat très-temperé quoique par les vingt-quatre degrés de latitude australe, une terre abondante en bled, en sucre, en pâturages excellens: tout invitoit les Paulistes à vivre dans l'oisveté, dans le repos & dans la molesse. Une certaine inquiétude naturelle à des brigands courageux; peut-être l'envie de dominer qui suit de près l'amour de l'indépendance; les progrès de la liberté qui menent au desir d'un nom, d'une gloire quelconque, les pousserent à sacrisser un genre de vie commode à des courses penibles & périlleuses.

Elles eurent d'abord pour objet de faire des esclaves pour la culture. Après avoir dépeuplé les contrées voisines, on se porta dans la province de Guayra où les Jésuites Espagnols avoient rassemblé étoient si souvent enlevés ou massacrés, qu'ils se laisserent persuader de se transporter sur les bords mal-sains du Parana & de l'Uruguay où ils sont encore. Cette émigration ne servit de rien. On sut convaincu plus que jamais qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de vivre en sûreté que de se procurer pour se désendre des armes pareil-

les à celles des aggresseurs.

C'était une proposition délicate à faire. L'Espagne avoit pour maxime fondamentale de ne pas introduire l'usage des armes à feu parmi les Indiens. Les légiflateurs des Guaranis oferent représenter que cette précaution nécessaire avec des esclaves dont la soumission étoit forcée, devoit être superflue contre des hommes qui trouvant leur bonheur à vivre sous la domination des rois catholiques qu'ils avoient volontairement reconnue, ne pouvoient être tentés de la secouer, à moins qu'on ne voulut changer leur obéissance en servitude, ce que le souverain avoit promis de ne jamais faire. Ils plaiderent si bien la cause de leurs néophytes, que malgré les oppositions & les préjugés, ils obtinrent ce qu'ils demandoient. Les Guaranis eurent des fusils en 1639; & ils ne tarderent pas à s'en servir assez bien pour devenir le boulevard du Paraguay, pour écarter les Paulistes.

Ces hommes féroces résolurent de se procurer par la ruse ce qu'ils ne pouvoient plus obtenir par la force. Ils alloient dans les lieux où ils savoient que les missionnaires faisoient ordinairement leurs courses; ils y plantoient des croix. Deux ou trois des plus intelligens s'habilloient en Jésuites, faisoient de petits présens aux Indiens qu'ils rencontroient, donnoient des remedes aux malades, & leur persuadoient de venir fe faire chrétiens dans un lieu commode où rien ne manqueroit à leur bonheur. Lorsqu'ils en avoient rassemblé un grand nombre, leurs troupes qu'ils avoient tenu cachées se montroient, et se jettoient sur ces Indiens crédules, les chargeoient de fers, les menoient dans leur répaire. Quelques-uns qui s'échapperent répandirent l'alarme. Tous les esprits se remplirent de soupçons,

& les soupçons mirent fin aux hostilités.

Alors les Paulistes tournerent d'un autre côté leurs brigandages Ils les étendirent jusques sur la riviere des Amazones. On les accuse d'avoir fait périr un million d'Indiens. Ceux qui dans l'espace de trois ou quatre cens lieues ont échappé à leur fureur, sont devenus encore plus sauvages qu'ils ne l'étoient. Ils se sont cachés dans les antres, dans le creux des montagnes, ou se sont dispersés au hasard dans les endroits les plus sombres des forêts. La destinée de leurs destructeurs n'a pas été plus heureuse. Ils se sont insensiblement fondus & anéantis dans ces excursions périlleuses, qui le plus souvent duroient des années entieres. Mais le malheur du nouveau monde a voulu qu'ils fussent remplacés dans leur république par des Brésiliens vagabonds, par des négres qui avoient brisé leur chaîne, par des Européens pour qui ce genre de vie avoit des attraits.

Le même esprit a toujours regné à Saint-Paul, après même qu'il s'est déterminé par des circonstances particulieres à reconnoître l'autorité du Portugal. Seulement les courses de ses habitans ont pris une direction, qui loin de contrarier les vues de la métropole, les favorisoit. Ils ont travaillé, en s'aidant du cours de plusieurs rivieres, à s'ouvrir un chemin au Pérou par le nord

du Paraguay. Le voisinage du lac Xarayés leur a offert les mines d'or de Cuyaba & de Matto Grosso qu'ils ont exploitées, qu'ils exploitent encore, sans que l'Espagne qui croyoit avoir des droits sur cette contrée, ait jamais entrepris de les troubler. Ils auroient poussé plus loin leurs usurpations, s'ils n'avoient été arrêtés par les Chiquites. Cette barriere qu'ils savent bien être insurmontable, les a obligés à ralentir leur marche, & les forcera pour suivre la carriere de leur am-

bition à prendre des voies très-détournées.

Pendant que des hommes inquiets & entreprenans désoloient l'Amazone, la Plata, les montagnes du Pérou par des brigandages sans frein & sans terme, les côtes du Brésil voyoient multiplier tous les jours leurs riches productions. Cette colonie offroit à la métropole affez de fucre pour sa consommation & pour la consommation d'une grande partie de l'Europe; du tabac qui trouvoit un débit également avantageux en Afrique & dans l'ancien monde; le baume de Caparva, huile balzamique qui découle par incifion d'un arbre appellé Cobaiba; l'Ipecacuanha, vomitif fort doux & d'un grand usage; du cacao que la nature seule donnoit dans quelques endroits & qui étoit cultivé dans d'autres; du coton supérieur à celui du Levant & des Antilles. presque égal au plus beau des Indes Orientales: de l'indigo qui n'a jamais affez occupé l'industrie Portugaise; des cuirs qui étoient le produit des bœufs errans & très-multipliés dans les forêts; enfin du bois du Brésil.

L'arbre qui le fournit est de la hauteur de nos chênes & n'a pas moins de branches. Ses feuilles sont petites, à demi rondes, d'un très-beau verd luisant. Son tronc est communément rortu,

raboteux, plein de nœuds comme l'épine blanche. Ses fleurs semblables au muguet & d'un très-beau rouge exhalent une odeur agréable & très-amie du cerveau qu'elle fortifie. Son aubier est si épais que le bois se trouve réduit à peu de chose lorsqu'on l'en a dépouillé. Ce bois est très-propre aux ouvrages de tour & prend bien le poli; mais son principal usage est dans la teinture en rouge. Cet arbre naît dans des lieux secs, arides, & croît au milieu des rochers. On le trouve dans la plupart des provinces du Bréfil; mais il est plus commun dans le Fernambuc, & le plus parfait se coupe à dix lieues d'Olinde capitale de cette capitainerie.

En échange de ces marchandises, le Portugal donnoit au Brésil des farines, des vins, des eauxde-vie, du sel, des étoffes de laine & de soie, des toiles, de la clincaillerie, du papier: tout ce que l'ancien monde fournit au nouveau, excepté les étoffes d'or & d'argent dont la métropole avoit bien ou mal à propos interdit l'usage à ses colonies.

Tout le commerce se faisoit par la voie d'une flotte qui partoit tous les ans dans le mois de mars de Lisbonne & de Porto. Elle étoit compolée de vingt à vingt-deux navires pour Rio-Janeiro, de trente pour la Bahia, d'un égal nombre pour Fernambuc, de sept ou huit pour Para. Les bâtimens se séparoient à une certaine hauteur pour aller à leur destination respective. Ils se réunissoient à la Bahia pour regagner le Portugal dans le mois de septembre ou d'octobre de l'année fuivante sous l'escorte de cinq ou six vaisseaux de guerre qui les avoient convoyés à leur départ.

Cet arrangement blessoit les bons speculateurs.

Ils auroient voulu qu'on eut laissé aux négocians la liberté de faire partir, de faire revenir leurs vaisseaux dans le tems qu'ils auroient jugé le plus convenable à leurs intérêts. Un système si sage auroit sait nécessairement tomber le prix du fret qui nuit à celui des marchandises en les faisant hausser. La liberté du commerce auroit augmenté le nombre des vaisseaux, & les voyages se seroient multipliés. La marine auroit acquis de nouvelles sorces, & la culture eut été encouragée. La correspondance entre les colonies & la métropole devenue plus vive auroit répandu des lumieres, & donné plus de facilité au gouvernement pour diriger l'influence de sa protection & de son autorité.

La cour de Lisbonne montra plus d'une fois du penchant à céder à ces confidérations; mais elle fut long tems arrêtée par la crainte de voir tomber dans les mains de l'ennemi les vaisseaux qui auroient navigué séparément, & ensuite par les obstacles que mettoient les vice-rois du Brésil à ce grand changement. Comme l'intérêt de leur fortune & de leur grandeur demandoit que toutes les affaires de la colonie aboutissent à la capitale, ils réussirent à les y retenir, après avoir eu l'adresse de les y attirer. Par-là cette ville, qu'on nomme indisséremment Bahia ou San-Salvador, devint très-slorissante.

On y arrive par la Baye de Tous-les-Saints dont l'ouverture est de deux lieues & demie. Chaque côté présente une forteresse dont la destination est d'empêcher plutôt les descentes que le passage. Sa prosondeur qui est de treize à quatorze lieues, est semée de petites isses qui produisent du coton, & qui forment une perspective agréable. Le fond qui est réserré & à

couvert de toute insulte, forme un port excellent où les plus nombreuses flottes jouissent d'une sûreté entiere, de la plus grande tranquillité. Il est dominé par la ville bâtie sur une pente rapide par les douze degrés quarante-cinq minutes de latitude australe. Quoique les Portugais aient laisséruiner un rempart de terre dont les Hollandois l'avoient revêtue, ils la croyent suffisamment désendue par un grand nombre de fortins élevés de distance en distance & par une garnison de six compagnies. Des ingénieurs assez intelligens pour profiter de l'avantage du terrein la rendroient à peu de frais imprenable.

Elle mériteroit cette attention. On y voit deux mille maisons la plupart magnifiquement bâties. L'ameublement en est d'autant plus riche & plus somptueux que le luxe des habits est sévérement proscrit. Une loi fort ancienne qui a été souvent violée & qu'on a renouvellée en 1749 avec une intention très décidée de la faire observer au Brésil comme en Europe, interdit l'usage des étoffes d'or & d'argent, des galons dans le vêtement. La passion du faste que les loix ne peuvent déraciner a cherché un équivalent dans des croix, des médailles, des chapelets de diamans, riches enseignes d'une religion pauvre. L'or qu'on ne peut porter soi-même est prodigué pour la parure des esclaves destinés au service domestique.

La fituation de la ville ne permettant pas l'usage des carrosses & des chaises, les gens opulens toujours attentifs à se distinguer du vulgaire, ont imaginé de se faire porter dans des hamacs de coton. Mollement couchés sur des carreaux de velours, entourés de rideaux de soie qu'ils ouvrent ou ferment à leur gré, ces super-

bes indolens changent de place avec moins de rapidité, mais plus voluptueusement qu'on ne le fait ailleurs dans les chars les plus magnifiques &

les plus ailés.

Les femmes jouissent rarement de cette heureuse commodité. Chez un peuple superstitieux jusqu'au fanatisme, à peine leur permet-on d'aller à l'église couvertes de leurs mantes dans les plus grandes folemnités. Personne n'a la liberté de les voir dans l'intérieur de leurs maisons. Cette contrainte, ouvrage d'une jalousie effrénée, ne les empêche pas de former des intrigues, malgré la certitude d'être poignardées au moindre soupgon d'infidélité. Par un relâchement mieux raisonné que le nôtre, les filles qui fans l'aveu de leurs meres ou même fous leur abri s'attachent des amans, sont traitées avec moins de sévérité. Si les peres ne parviennent pas à couvrir leur honte par un mariage, ik les abandonnent à l'infame métier de courtifapes. C'est ainsi que s'enchaînent tous les vices de la corruption à la suite des richesses; surtout quand achetées par le fang & par le meurre, elles ne se conservent pas dans le travail.

Le défaut de société que la séparation des deux sexes entraîne inévitablement, n'est pas le seul inconvénient qui trouble les jouissances & les délices de la vie à Bahia. L'hypocrisie des uns; la superstition des autres; l'avarice au-dedans & le faste au-dehors; une extrême molesse qui tient à l'extrême cruauté dans un climat où toutes les sensations sont promptes & impétueuses; les désiances qui accompagnent la foiblesse; une indolence qui se répose entiérement sur des esclaves du soin de ses plaisirs & de ses affaires; tous les vices qui sont épars ou rassemblés dans

les pays méridionaux les plus corrompus, forment le caractere des Portugais de Bahia. Cependant on espére que ces mœurs dont la teinte s'est déja affoiblie, se dépouilleront encore d'une partie de leur corruption, à mesure que le gouvernement de la métropole s'éclairera, si les lumieres qui affoiblissent quelquesois des peuples vertueux peuvent épurer & réformer des nations

corrompues.

Le physique du climat de la capitale du Bréfil., quoique bon, laisse beaucoup de choses à désirer. On n'y voit point de mouton, la vo--haille est rare, & le bœuf mauvais. Les fourmis v désolent comme dans le reste de la colonie les fruits & les légumes. Les baleines y dévorent le poisson dans la baie. D'un autre côté, les vins, les farines, les falaisons, tous les vivres qu'on porte d'Europe n'arrivent pas toujours bien con-·letvés. Ce qui à échappé à la corruption est d'une "cherté extrême. Le prix de ce qui appartient à l'industrie est plus exorbitant encore. Les derniers des Portugais uniquement occupés du commerce du tabac & de quelques autres marchandises, croiroient s'avilir en exerçant les arts. Peu d'affranchis ont le talent nécessaire pour y réussir, ou la volonté de s'y livrer. Les esclaves qui forment la plus grande partie de la population sont tous employés à la culture des terres ou à grossir le -cortege, à soutenir la représentation des riches.

Malgré ces vices qui dominoient généralement, mais non pas également dans toute la colonie, elle avoit long-tems prospéré. La découverte des mines d'or lui fit jetter au commencement du siecle un nouvel éclat qui étonna toutes les nations.

On n'est pas d'accord sur les circonstances qui amenerent cet événement. Selon l'opinion la plus

commune, des Portugais fortis en caravane de Rio-janeiro pénétrerent dans le Continent en 1695. Ils rencontrerent les Paulistes qui en échange de quelques marchandises d'Europe donnerent de la poudre d'or. On apprit qu'ils la tiroient des mines de Parana - Panema situées à leur voisinage.

Quelques années après des soldats de Rio-janeiro chargés d'une expédition contre des Îndiens qui habitoient assez avant dans les terres, remarquerent dans les pays qu'ils traversoient que les habitans se servoient d'or pour leurs hamecons. Les éclaircissemens qu'ils ne pouvoient manquer de demander, leur apprirent que les torrens en descendant des montagnes apportoient une grande quantité de ce métal qu'on alloit chercher dans le sable, après que les eaux étoient écoulées. Cette connoissance fut mise à profit. Elle occasionna des recherches. On trouva sur les hauteurs quelques rochers qui contenoient de l'or; mais les frais qu'il falloit faire pour l'en tirer firent abandonner cette fausse route des trésors. Une veine d'or qui s'étend dans un espace immense ne se trouva pas assez riche pour être exploitée. Après plusieurs expériences toutes malheureuses, on se borna à la pratique des Indiens. Elle a été suivie du plus grand succès à Villa-rica & dans une étendue de pays très-confidérable. Le gouvernement y accorde gratuitement depuis trois jusqu'à cinq lieues de ce sol précieux à ceux qui ont des moyens pour en tirer parti.

Des esclaves negres sont condamnés à chercher l'or dans le lit des torrens & des rivieres, & à le séparer du sable & de la boue où la nature l'a caché. L'usage le plus ordinaire est que chaque esclave rende chaque jour la huitieme partie d'une

once d'or. Celui d'entr'eux qui peut avoir assez de bonheur ou d'activité pour s'en procurer davantage, a la propriété du surplus. Le premier emploi qu'il en fait, est d'acheter d'autres esclaves qu'il charge de son travail & du soin de le faire vivre à son tour dans l'opulence. Pourvu qu'il paye le tribut de sa tâche, son maître ne peut rien exiger de lui. C'est encore une douceur dans l'esclavage que d'en pouvoir sortir par les peines même qui s'y trouvent attachées.

Si l'on jugeoit de l'or que fournit annuellement le Bréil par le quint que le roi de Portugal en retire, on l'évalueroit à dix-huit millions de cruzades ou à quarante-cinq millions de livres. On ne sera pas accusé d'exagération en avançant que le desir de se soustraire aux droits fait dérober le huitieme des produits à la vigilance du

gouvernement.

Il faut joindre à ce numéraire ce qu'on tire d'argent en fraude de Buenos-ayres. Cette contrebande étoit autrefois immense. Les mesures qu'a prises l'Espagne l'on réduite dans les derniers tems à six ou sept cens mille piastres chaque année. Il y a même des gens étonnés que cette communication existe entre deux nations qui ne fabriquant rien & mettant à peu près les mêmes impositions sur l'industrie étrangere ne devroient rien avoir à se vendre. On ne fait pas attention que la côte du Portugal qui est trèsétendue & par-tout accessible, donne des facilités que n'a pas la presqu'ille de Cadix pour dérober à l'oppression des douanes les marchandises expédiées pour le nouveau monde. D'ailleurs les échanges ne sont pas le seul principe du versement de l'argent Espagnol dans les caisses Portugaises. Indépendamment de tout achat, les Pé-10me III.

ruviens trouvent un grand bénéfice à faire arriver en Europe leurs capitaux par cette voie détournée.

Les premiers écrivains politiques qui porterent leur attention sur les suites que devoit avoir la découverte faite dans le Brésil, ne craignirent pas de prédire que les prix de l'or & de l'argent se rapprocheroient plus qu'ils ne l'étoient. L'expérience de tous les pays & de tous les âges leur avoit appris que quoiqu'il eut toujours fallu plusieurs onces d'argent pour une once d'or, parce que les mines de l'un ont été constamment plus communes que celles de l'autre, la proportion entre ces métaux avoit varié dans chaque pays suivant leur abondance respective.

Dans le Japon, la proportion de l'or à l'argent est comme un à huit. A la Chine comme un à dix. Dans les autres parties de l'Inde comme un à onze, à douze, à treize, à quatorze, à me-

sure qu'elles approchent de l'occident.

L'europe offre des variations semblables. Dans l'ancienne Grece l'or étoit à l'argent comme un à treize. Lorsque le produit de toutes les mines de l'univers sut porté à Rome maîtresse du monde, la proportion d'un à dix sut la plus constante. Elle s'éleva d'un à treize sous Tibere, soit que l'or sut devenu plus rare, soit que l'argent sut devenu plus commun. On trouve des variations sans nombre & sans mesure dans les tems de Barbarie. Ensin, lorsque Colomb pénétra dans le nouveau monde, l'or étoit à l'égard de l'argent au dessous d'un à douze.

La quantité de ces métaux qu'on porta du Mexique & du Pérou ne les rendit pas seulement plus communs; elle haussa encore la valeur de l'or contre l'argent qui se trouva plus abondant

387

dans ces riches contrées. L'Espagne qui étoit le juge le plus naturel de la proportion, la fixa comme un à seize dans ses monnoies; & son système avec quelques légeres différences sut adop-

té par toute l'Europe.

Ce système existe encore, sans qu'on soit en droit de blâmer les spéculations qui avoient annoncé qu'il devoit changer. Si l'or, depuis que le Brésil en sournit beaucoup, n'a baissé que peu dans les marchés & n'a point baissé du tout dans les monnoies, c'est par des circonstances particulieres qui ne détruisent point le principe. Un luxe nouveau en a fait beaucoup employer en bijoux, en dorures, & a empêché l'argent de diminuer de prix autant qu'il se devoit faire naturellement, s'il ne sut pas arrivé de changement dans nos usages. C'est le même luxe qui a soutenus le prix des diamans, quoiqu'ils soient devenus plus communs.

Dans tous les tems les hommes ont affecté l'étalage de leurs richesses, soit parce que dans l'origine, elles ont été le prix de la force & le figne du pouvoir, foit parce qu'elles ont obtenu par-tout la confidération due aux talens, aux vertus. Le desir de fixer les regards sur soi invite l'homme à se parer de ce que la nature a de plus Eblouissant & de plus rare. Les peuples sauvages & les nations civilisées ont à cet égard la même vanité. De toutes les matieres qui réprésentent l'éclat de l'opulence, le diamant est la plus précieuse. Il n'y en a jamais eu aucune qui ait eu autant de valeur dans le commerce, ni qui ait été d'un si grand ornement dans la société. On en trouve de toutes les couleurs & de toutes les nuances de couleur. Il a le pourpre du rubis, l'orangé de l'hyacinthe, le bleu du saphir, le verd

Bb 2

de l'éméraude. Cette derniere couleur, lorsqu'elle est d'une belle teinte, est la plus rare & la plus chere. Viennent ensuite les diamans rose, bleus & jaunes. Les roux & les noiràtres sont les moins estimés. La transparence & la netteté sont les qualités naturelles & essentielles du diamant; l'art y

ajoute l'éclat & la vivacité des reflets.

Il y a très-peu de mines de diamant. Jusqu'à nos jours on n'en connoissoit que dans les Indes orientales. La plus ancienne est dans la riviere de Gouel qui se perd dans le Gange. On l'appelle mine de Soulempour du nom d'un gros bourg situé près de l'endroit de la riviere où sont les diamans. On en a toujours tiré fort peu, ainsi que de la riviere de Succadam qui coule dans l'isle de Borneo. La chaîne de montagnes qui s'étend depuis le cap Commorin jusqu'au Bengale, en a fourni infiniment davantage. On ne les y trouve pas rassemblés: ils sont épars dans un terrein sabloneux, pierreux, stérile, enfoncés à six, huit, dix, douze pieds de profondeur & quelquefoisdavantage. On achete le droit d'y fouiller. Quelquefois on s'enrichit, quelquefois on se ruine selon qu'on est heureux ou malheureux.

Il étoit à craindre que les guerres continuelles qui désolent l'Inde ne tarissent la source de cette richesse, lorsqu'on sut rassuré par une découverte qui se sit à la Serra-do-frio dans le Brésil. Des esclaves condamnés à chercher de l'or trouvoient de petites pierres luisantes qu'ils jettoient avec le sable & le gravier. Quelques mineurs curieux conserverent plusieurs de ces singuliers cailloux. On en sit voir à Pedro d'Almeyda, gouverneur général des mines. Comme il avoit été à Goa, il soupçonna que ce pouvoit être des diamans. Pour savoir à quoi s'en tenir, la cour de

Lisbonne chargea en 1730 d'Acunha son ministre en Hollande d'éclaircir ces soupçons. Les gens de l'art, après avoir taillé plusieurs de ces pierres, répondirent que c'étoient de très-beaux diamans.

Aussi-tôt les Portugais en chercherent avec tant de succès que la flotte de Rio-janeiro en porta onze cens quarante-fix onces. Cette abondance en fit sur le champ baisser le prix des trois quarts. Mais le ministere prit des mesures qui les ramenerent bientôt à leur premiere valeur où ils se sont toujours soutenus depuis. Il conféra à une compagnie le droit exclusif de chercher & de vendre des diamans. Pour mettre même des bornes à la cupidité de cette compagnie, on voulut qu'elle ne put employer à ce travail que fix cens esclaves. On lui a accordé dans la fuite la permission d'en employer autant qu'elle voudroit en payant fix cens cruzades par tête de mineur. La cour s'est réservée dans les deux contrats tous les diamans qui passeroient un certain nombre de carats.

Une loi qui défendoit sous peine de la vie d'empiéter sur ce privilege, ne parut pas sans doute suffisante pour en assure l'exécution. Il parut plus court de dépeupler les lieux voisins de cette riche mine, & de faire une vaste solitude de toutes les contrées qui auroient pu s'ingérer dans un commerce si lucratif. Il n'existe dans l'espace de cent lieues qu'un grand village uniquement habité par les agens & les esclaves de la compa-

gnie.

Son privilege constamment protégé par la métropole n'a jamais essuyé la moindre contradiction. L'agent de ce corps en Europe, c'est le gouvernement lui-même. Quel que soit le produit nécessairement varié des mines, la cour livre tous les ans à un seul contractant pour cinq millions

de cruzades de diamans. Elle s'oblige à n'en pas vendre d'autres, & jusqu'ici cet engagement a été sacré. Ils sont achetés bruts par des Anglois ou des Hollandois qui, après les avoir taillés, les répandent dans toute l'Europe & sur-tout en France où s'en fait la plus grande consommation. Ils sont moins durs, moins nets, ont moins de seu & de jeu que ceux des Indes orientales, mais ils sont plus blancs. A poids égal, ils sont vendus dix pour cent de moins.

Les plus beaux diamans que l'on connoisse sont, celui du grand Mogol qui pese deux cens soit ante-dix-neuf carats & un seizieme. Celui du grand Duc de cent trente-neuf carats. Le Sanci de cent six carats. Le Pitre de cent trente six carats trois grains. Tout cela est bien peu de chose en comparaison du diamant envoyé du Brésil au roi de Portugal: il pese seize cens quatre-vingt carats ou douze onces & demie. Comme il n'y a point de mesure connue pour l'apprécier, il s'est trouvé un écrivain Anglois qui a osé l'estimer deux cens vingt-quatre millions de livres sterlings. Il y auroit bien à rabattre de cette valeur, si, comme de très-habiles lapidaires le soupçonnent, ce diamant n'étoit qu'un topase.

On ignore si les diamans du Brésil se forment dans les vallées où on les trouve, ou s'ils y sont entraînés par une infinité de torrens qui s'y précipitent, & par cinq petites rivieres qui coulent des hautes montagnes dont se couronnent ces riches vallées. Ce qu'il y a de certain, c'est que les diamans ne sortent point d'une carriere, que ces pierreries sont éparses, & qu'on en ramasse une plus grande quantité dans la saison des pluies

& après de grands orages.

Les mines d'or & de diamans ajoutées à une

riche culture devoient faire du Brésil la premiere colonie du monde. Il falloit pour cela la préserver des troubles intérieurs & des invasions étrangeres.

On s'occupa de ce double objet.

Toutes les mines se trouvoient réunies dans les capitaineries de saint Vincent & de Rio-janei-70, ou dans les terres limitrophes. Quelques-unes étoient entre les mains des Paulistes, & les autres étoient exposées à leurs courses. Comme le nombre, la valeur de ces brigands ne permettoient pas d'espérer qu'on les réduiroit par la force à l'obeissance, on prit le parti de négocier avec eux. L'impossibilité de jouir de leurs nouvelles richesses sans une communication facile avec les ports où se trouvoient le luxe & les commodités d'Europe, les rendit plus faciles qu'on ne le pensoit. Ils consentirent à payer comme les autres Portugais le quint de leur or; mais ils régloient eux-mêmes à quoi devoit monter ce tribut, & il ne fut jamais ce qu'il devoit être. Le gouvernement étoit assez sage pour fermer les yeux sur cette infidélité. Il prévoyoit que les liaisons, le nouveau genre de vie des Paulistes adouciroit. amoliroit leurs mœurs, & que tôt ou tard on les mettroit sous le joug. L'époque de cette heureuse révolution parut arrivée vers l'an 1730. Un homme éloquent, actif, délié réussit à séduire les plus accrédités de ces avanturiers, & la foule suivit leur exemple. La république entiere reconnut l'autorité de la cour de Lisbonne de la même maniere que tous les Portugais qui étoient dans le Brésil.

On n'avoit pas attendu ce grand succès pour fortifier Rio-janeiro, l'entrepôt du produit de la plupart des mines & de toutes les denrées qu'on tire des capitaineries voisines pour l'Europe. La

Bb 4

baye où elle est située sut découverte en 1727 par Dias de Solis. Des protestans François persécutés dans leur patrie, & conduits par Villegagnon, y formerent en 1555 un petit établissement. C'étoit quinze ou vingt cabanes construites de branches d'arbres & couvertes d'herbes à la maniere des fauvages voisins. Quelques foibles boulevards qu'on avoit élevés pour y placer du canon, lui firent donner le nom de fort de Coligni. Il fut détruit trois ans après par Emanuel de Sa, qui jetta sur le continent les fondemens d'une ville que la culture du tabac & sur-tout du sucre rendirent dans la fuite considérable. Sa position au vingt-deuxieme dégré vingt minutes de latitude australe l'éloignoit assez de l'ancien monde, pour qu'on pût raisonnablement penser que de médiocres fortifications fuffiroient à sa défense. Mais la tentation de l'attaquer ayant augmenté à proportion de ses richesses, on crut devoir multiplier les ouvrages.

La baye de Rio-janeiro est fermée par un goulet étroit. Au milieu de ce goulet est un gros rocher qui met les vaisseaux dans la nécessité de passer à la portée de la mousqueterie des forts qui en désendent l'entrée des deux côtés.

A droite est le fort de Sainte-croix, garni de quarante-huit gros canons depuis dix-huit jusqu'à quarante-huit livres de bale, & une autre batterie de huit pieces qui est peu en dehors de ce fort.

A gauche est le fort de Saint-Jean & deux autres batteries de quarante-huit pieces de gros canon, qui font face au fort de Sainte-croix.

Au dedans de la baye, on trouve sur la droite en entrant le fort de Notre-Dame de bon voyage, situé sur une presqu'isle, & muni de seize pieces de canon de dix-huit à vingt-quatre livres de bale.

Vis-à-vis est le fort Villegagnon, où il y a

vingt pieces de même calibre.

En avant de ce dernier fort est celui de Sainte-Théodore, de seize canons, qui battent la plage.

On y a fait une demi-lune:

Après tous ces forts, on voit l'isle des Chevres à portée du fusil de la ville, sur laquelle est un -fort à quatre bassions garni de dix pieces de canon, & sur un plateau au bas de l'isle une autre batterie de quatre pieces.

Vis-à-vis de cette isle, à une des extrêmités de la ville, est le fort de la Miséricorde, muni de dix-huit pieces de canon, qui s'avance dans la mer. Il y a encore d'autres batteries du côté de

la rade.

La ville est bâtie sur le bord de la mer, au milieu de trois montagnes qui la commandent. & qui sont couronnées de forts & de batteries. Elle est fortifiée par des redans & par des batteries dont les feux se croisent. Du côté de la plaine, elle est défendue par un camp retranché & par un bon fossé plein d'eau. Au-dedans de ces retranchemens il y a deux places d'armes qui peuvent contenir quinze cens hommes en bataille.

Telle étoit Rio-janeiro en 1711, lorsque du Guay-Trouyn s'en rendit le maître avec une audace & une capacité qui ajouterent beaucoup de gloire à une vie qu'il avoit déja si fort illustrée. Les nouveaux ouvrages qu'on a depuis ajoutés aux ouvrages que les François avoient emportés n'ont pas rendu la place plus difficile à prendre, parce qu'elle peut être attaquée par-d'autres côtés où la descente est très-praticable. Si l'or pénetre

dans les tours d'airain à travers les portes de lér, le fer renverse encore plus sûrement les portes de l'or & des diamans. Aussi le ministere de Lisbonne ne s'est-il pas borné à faire sortisser

Rio-janeiro.

Entre la capitainerie de Saint-Vincent & l'embouchure de la Plata est une côte assez stérile d'environ cent cinquante lieues. Comme rien n'invitoit les Portugais à s'y établir, elle avoit toujours été extrêmement négligée. Une quantité considérable d'or trouvée récemment dans des rivieres qui arrosent ces déserts, n'a pu manquer d'y attirer quelques colons. La prudence vouloit qu'on donnât de la stabilité à cette nouvelle source d'opulence. On a établi quelques postes sur la côte, & fortissé sur-tout Sainte-Catherine.

Cette isse qui n'est séparée du continent que par un canal très-étroit, a environ neuf lieues de long sur deux de large. Quoique ses terres soient assez hautes, on ne peut la découvrir de dix lieues, parce que dans cet éloignement elle est obscurcie par le continent dont les montagnes sont extrêmement élevées. Son port offre une relâche facile & sûre aux plus grandes flottes. Elles trouvent un printems continuel, des eaux excellentes, une grande abondance de bois, des fruits exquis & variés, les légumes que le matelot desire, un air pur & embaumé par-tout si ce n'est dans le port où les forêts & les hauteurs d'alentour concourent à le rendre humide & étouffé. Il n'y manqueroit rien, si les bœufs sauvages dont on pourroit se nourrir, n'avoient pas une chair molasse & désagréable.

Cent cinquante ou deux cens brigands qui s'étoient réfugiés dans l'isle au commencement du siecle reconnoissoient l'autorité du Portugal,

## philosophique & politique. 395

mais sans adopter ses laines. Ils recevoient indifféremment les vaisseaux de toutes les nations qui alloient à la mer du sud, & leur livroient leurs productions pour des armes, de l'eau-devie, des toiles & des habits. Ils méprisoient l'or, & avoient pour toutes les commodités que la nature ne leur fournissoit pas, une indisserence qui eut fait honneur à des hommes vertueux.

L'écume & le rebut des sociétés policées peut former quelquefois une société bien ordonnée. C'est l'iniquité de nos loix, c'est l'injuste distribution de la propriété, ce sont les supplices & les fardeaux de la misere, c'est l'insolence & l'impunité des richesses, c'est l'abus du pouvoir qui fait souvent des rebelles & des criminels. Réunifsez tous ces malheureux que la rigueur outrée des loix fouvent injustes a bannis de la société, donnez-leur un chef intrépide, généreux, humain, éclairé; vous ferez de ces brigands un peuple honnête, docile, raisonnable. Si ses besoins le rendent guerrier, il deviendra conquérant; & pour s'agrandir, fidele observateur des loix envers lui-même, il violera les droits des nations: tels furent les Romains. Si faute d'un conducteur habile, il est abandonné à la merci des hafards & des événemens, il sera méchant, inquiet, avide, sans stabilité, toujours en guerre, soit avec lui-même, soit avec ses voisins: tels furent les Paulistes. Enfin s'il peut vivre plus aisément des fruits naturels de la terre ou de la culture & du commerce que du pillage, il prendra les vertus de sa situation, les doux penchans qu'inspire l'intérêt raisonné du bien-être. Civilisé par le bonheur & la fécurité d'une vie honnête & paisible, il respectera dans tous les hommes les droits dont il jouit, & fera un échange de la surabondance de ses productions avec les commodités des autres peuples : tels furent les refugiés de l'isle Sainte-Catherine.

Exilés par la crainte des peines atroces qui suivent trop souvent des crimes malheureux, ils formerent un établissement de commerce, avantageux même pour l'état qui les avoit répousses de son sein. Vers l'an 1738, on leur donna un gouverneur & des soldats; on entoura leur port de fortifications. Comme il est fort supérieur à tous ceux de cette côte, il est aisé de prévoir que si les richesses des environs répondent à l'espérance qu'on en a conçue, ce repaire de bandits deviendra avec le tems la principale colonie du Brésil, le port le plus considérable de l'Amérique méridionale.

Il paroît affez prouvé par les détails où nous sommes entrés, que la cour de Lisbone a pris les mesures les plus sages pour s'assurer le produit des mines. La culture des terres n'a pas également attiré son attention, ou ne l'a pas fixée si heureusement. Cette précieuse source de richesses se trouvoit cependant dans un état de crise qui

exigeoit des réflexions profondes.

Toutes les nations de l'Europe qui avoient formé des établissemens en Amérique, commençoient à y cultiver les productions qui avoient longtems enrichi le Brésil seul. Cette concurrence avoit sait tomber le prix de ces denrées; & les Portugais sans rien retrancher de leur travail, voyoient diminuer tous les jours leur bénésice. Ils se dégoûtoient de leurs occupations, lorsque l'espérance de faire une fortune brillante en ramassent de l'or en détermina un grand nombre à les abandonner. Si la métropole moins ensiée de cette nouvelle veine de richesses éût connu

ses vrais intérêts, elle eût prévenu les malheurs qui devoient naître de cette prospérité. Elle le pouvoit aisément, en supprimant les droits énormes que payoient ses colonies pour les marchandises qu'elles envoyoient ou qu'elles recevoient, & endonnant, s'il l'eût fallu', des encouragemens que ses nouveaux trésors la mettoient en état de prodiguer. A ces conditions, le cultivateur qui ne pouvoit pas ignorer la supériorité de son sol sur celui des Antilles, ni ses autres avantages sur les colons qui exploitoient ces isses, auroit persévéré dans une carrière, qui sans trouble & sans incertitude, lui auroit assuré de l'aisance,

de l'opulence même.

Tous ceux qui ont porté un œil attentif sur le nouveau monde, sont instruits que les côtes du Brésil sont d'une fertilité admirable. Les canes à sucre y sont plus fortes que celles des autres colonies; & les autres denrées y ont la même supériorité. On n'y est pas réduit à exploiter des terres maigres ou épuisées. Le terrein est si étendu qu'on peut quitter un sol qui s'épuise ou se lasse pour en prendre un autre qui offre des récoltes faciles & abondantes. L'intérieur du pays n'attend que des bras qui veuillent s'enrichir; & des fleuves navigables sans nombre s'offrent d'eux-mêmes au transport des denrées. Des ouragans destructeurs, des sécheresses dévorantes ne ruinent jamais les travaux. On voit peu de positions au Brésil où les intempéries de l'air abrégent des jours utiles; & il n'y en a aucune où on éprouve ces affreuses mortalités qui désolent si souvent tant de contrées de l'Amérique. Toute entreprise devient facile par le secours des innombrables troupeaux qui couvrent les campagnes. L'esclave

n'est pas dans l'impatience de voir arriver à travers des mers vastes & orageuses une nourriture souvent trop chere pour n'être pas quelquesois insuffisante: il la trouve dans le sol qu'il cultive, saine, abondante & presque sans soins. Son maître de son côté ne craint pas d'être au terme de sa fortune. Il sait bien que la colonie n'est pas au dixieme de sa culture. Cent cinquante mille noirs qui y sont employés, & qu'on recrute tous les ans par quatre ou cinq mille, peuvent être aisément multipliés, si l'on y est encouragé. L'usage où est le colon de les tirer directement d'Afrique ne lui laisse pas craindre la négligence, l'ineptie, l'avidité des négocians d'Europe. Ses vaisseaux ont le double avantage de s'arrêter peu au terme de leur traite, & d'avoir, soit en allant, soit en revenant, une traversée courte & facile.

Il est vraisemblable que la cour de Lisbonne frappée de tant d'avantages a voulu ranimer la culture du Brésil réduite à vingt-deux millions pesant de sucre brut, à onze ou douze mille ballots de tabac, à un peu de salse-pareille, de cacao, de cassé, de ris, d'indigo. Ces exportations sont grossies par quelques sanons de baleine, par du bois de teinture, de construction, de marqueterie, par quatorze ou quinze mille cuirs.

Entre tous les moyens que la politique préfentoit au ministere Portugais pour opérer cette grande révolution, il a préféré la liberté des Brésiliens, comme le plus sûr, le moins dispendieux & le plus humain. On a déclaré en 1755 qu'à l'avenir tous les sujets volontaires ou forcés de la couronne, seroient citoyens dans toute l'étendue du terme. Ils doivent jouir de ce titre aux mêmes conditions que les Européens. On ne leur impose pas d'autres obligations, la même carriere est ouverte à leurs talens, & ils peuvent arriver aux mêmes honneurs. Ils n'est point de puissance qui ait porté plus loin sa prédilection pour ses sujets du nouveau monde. Cette singularité qui auroit dû frapper tous les esprits, n'a pas été seulement remarquée. On s'occupe de politique, de guerre, de plaisir, de fortune. Une révolution savorable à l'humanité échappe, même au milieu du dix-huitieme siecle, de ce siecle de lumiere, de philosophie. On parle de bien public, & l'on ne le voit pas, l'on ne le sent

Das.

Le Portugal seroit vengé de cette indifférence, si le nouveau système avoit le succès qu'on s'en est promis. On verroit les Brésiliens s'attacher à la culture des terres & en multiplier les productions. Leur travail les mettroit en état de se procurer des commodités sans nombre dont ils n'ont pas joui. Le spectacle de leur bonheur dégoûteroit les sauvages de leurs forêts, & les fixeroit à un genre de vie plus paisible. De proche en proche un exemple si séduisant auroit la plus séconde influence & avec le tems tout le Brésil se trouveroit civilise La confiance s'établiroit entre les Américains & les Européens, & ils ne formeroient qu'un peuple. Tout agiroit de concert pour former le fonds d'un commerce immense à la métropole qui de son côté ne négligeroit rien pour fournir aux consommations tous les jours plus étendues de la colonie. Une balance exacte peseroit leurs intérêts reciproques, & on écarteroit avec soin tout ce qui pourroit troubles l'harmonie d'une liaison si importante. Enfin les Portugais auroient réparé par un seul acte d'humanité tous les maux qu'ils ont saits aux

habitans du nouveau monde.

Malheureusement ces douces espérances sont chimériques. Pour qu'on put se flatter raisonnablement de les voir réalisées, il auroit falu préparer de loin un si grand changement. On auroit peut-être fait goûter insensiblement aux Brésiliens les douceurs de la société. On les auroit formés aux travaux utiles. On auroit vaincu peu à peu leur paresse naturelle. On les auroit accoutumés au desir de la propriété Quand même on auroit ouvert ces douces voies à une heureuse révolution, il seroit encore resté beaucoup de choses à faire qui paroissent avoir échappé à la prévoyance du ministere. pas été affigné aux nouveaux citoyens des terres dans des lieux commodes. On ne leur a pas fait les avances nécessaires. Des guides éclairés n'ont pas conduit leurs pas. Leurs chefs n'ont pas été humains & défintéresses. On n'a donc rien fait pour la fortune publique en donnant la liberté aux Brésiliens, & on a beaucoup fait contr'elle en l'ôtant aux Européens qu'on a affervis au monopole toujours tyrannique d'un privilege exclusif. Personne n'avoit prévu, n'avoit soupçonné un arrangement si opposé au génie de la nation.

Le Portugal a fait sans le secours d'aucune compagnie des découvertes immenses en Afrique & dans les deux Indes. De simples sociétés de négocians dans lesquelles s'intéressoient les rois, les princes & la noblesse, expédierent des flottes nombreuses pour ces trois parties du monde, éleverent le nom Portugais au dessus des plus grands

philosophique & politique. 401

grands noms, &t furent les auteurs de la révolution la plus importante, la plus intéressante en fait de commerce que l'univers eut encore éprouvé. On ne se seroit pas attendu qu'un peuple qui dans des tems de barbarie avoit sais les avantages inestimables de la concurrence, siniroit par adopter dans un siecle de lumiere un système destructeur qui rassemblant dans une petite partie du corps politique les principes du mouvement & de la vie, ne laisse dans tout le

reste que l'inertie & la mort.

... Ce système a été conçu au milieu des ruines de Lisbonne quand la terre repoussant pour ainsi dire ses habitans de son sein, ils n'avoient ni d'asyle ni de salut que sur la mer ou dans le nouveau monde. Les terribles fecousses qui avoient renveré cette superbe capitale se renouvelloient encore; les feux qui l'avoient réduite en cendres étoient à peine éteints, lorsqu'on établit une compagnie exclusive pour vendre à l'étranger les vins si connus sous le nom de Porto qui forment la boisson de beaucoup de colonies, d'une partie du nord, sur - tout de l'Angleterre. La ville de Porto devenue par sa population, ses richesses & son activité la premiere du royaume depuis que Lisbonne avoit comme disparu, erur avec raison son commerce anéanti par cette funeste aliénation des droits de la nation entiere en faveur d'une association. La province entre Douro & Minho la plus fertile de l'état, ne fonda plus d'espérance sur la culture. Le désespoir porta les péuples à la sédivion, &t la fédition rendit cruel le gouvernement. Douze cens personnes furent livrées au bourreau promismnées aux travaux publics reléguées dans les forts d'Afrique, ou réduites

Tome III.

à la mendicité par la confiscation de leurs biens. Le monopole qui avoit occasionné ces malheurs continua. Il dure encore avec toutes les calamités que les esprits les moins exercés aux spéculations politiques avoient prévues.

Cette fatale expérience qui auroit dû éclairer le ministere, ne fit aucune impression sur luk Déja il avoit crée dès le 6 juin 1755 la compagnie de Maranon; & loin de revenir sur ses pas, il érigea quatre ans après la compagnie de Fernambuc qui achevoit de mettre dans les fers toute la partie septentrionale du Brésil. Douze cens actions forment le fonds de la premiere, & trois mille quatre cens ceux de la seconde. Leur, privilege doit durer vingt ans. & les étrangers qui vivent en Portugal peuvent s'y intéresser. Elles exercent une tyrannie asfreule sur l'immense côte qui leur a été abandonnée. Cet attentat contre la liberté publique, contre le droit de propriété a jetté dans tous les cœurs des sentimens de haine qu'une diminution sensible de productions nourrit continuellement. Ce levain est aigri, augmenté par une combination des plus destructives que l'on connoisse. B elicabit all a tice

En général les actions des compagnies de commerce sont des effets dont la valeur n'est pas fixe, & varie sans cesse au gró de l'opinion qui suit elle-même les vicissitudes de la fortune. Aussi ces corps se bornent-ils à en augmenter. à en diminuer le dividende selon le succès de leurs opérations. Les compagnies Portugailes font autorisées à fixer à leur gré à la fin de chaque année la valeur capitale de leurs actions. & c'est sur ce taux souvent éloigné de la vérité que la loi ordonne de les recevoir en paiement.

quoiqu'elles ne foient point admifes dans les caisses royales. Cet inconvénient qui est également éprouvé par les négocians étrangers & par les nationaux. entre nécessairement dans le calcul de toutes les ventes, & fait du commerce Portugais une espece de labyrinche dont il est bien difficile de laisir le

· Nous ignorous quels font les motifs qui ont déterminé la cour de Lisbonne à une opération qui a révolté tous les ordres de l'état. - coures les parties de la monarchie. Il n'est pas possible qu'une conduite si tyrannique n'ait eu d'autre but que d'empêcher le commerce inter-· lope, comme on l'a publié :: Outre que les compagnies exclusives iont plus propres par leur nature à étendre qu'à resserver la contrebande. on sait qu'il ne s'en fait pas dans le Bresil septentrional : seule partie de la colonie qui soit foumife au monopole. Toutes les liuisons étrangeres qu'entretient cette partie du nouveau monde se rédnisent à celles de Sainte-Cathérine avec les waisseaux qui frequentent la mer du sud, & à celles de Rio-Janeiro avec les navigateurs de différentes nations qui sous divers prétextes relâchent dans fon porty quandils vont aux Indes Orientales ou qu'ils en reviennent.

Quelles que soient les raisons qui ont donné l'existence aux compagnies exclusives, on pent assurer que le Portugal n'est pas la puissance de l'Europe qui a le plus perdu à un arrangement si déraisonnable. Ce royaume a contracté la funeste habitude d'être en quelque maniere simple spectateur du commerce qui se fait dans ses colonies. Un aveuglement si singulier s'est formé par degrés.

Les premiers succès des Portugais en Afrique & en Asie n'étousserent pas les racines de leur industrie. Quoique Lisbonne sut dévenue le magasin général des marchandises des Indes, ses manusactures de soie & de laine se soutingent. Elles suffisoient à la consommation de la métropole & du Brésil. L'activité nationale s'étendoit à tout, & couvroit en quelque maniere un vuide de population qui augmentoit tous les jours. Parmi la soule des calamités dont la tyrannie Espagnole écrasa le royaume, on ne compta pas la cessation du travail intérieur. Le nombre des métiers n'avoit guere diminué, lorsque le Portugal recouvra sa liberté.

L'heureuse révolution qui plaça le duc de Bragance sur le trône, fut l'époque de cette décadence. L'enthousialme saisst les peuples. Une partie passa les mers pour aller désendre les possessions éloignées contre un ennemi qu'on croyoit plus redoutable qu'il ne l'étoit. Le reite s'arma pour couvrir les frontieres. L'intérêt général fit taire les intérêts particuliers, & tout citoyen s'occupa uniquement de la patrie. He devoit arriver naturellement que lorsque le premier feu seroit passé, chacun reprît ses occupations. Malheureusement la guerre cruelle qui suivit ce grand événement fut accompagné de tant de ravages dans un pays ouvert de tous côtés, qu'on aima mieux ne pas travailler que de s'exposer à voir ruiner continuellement le fruit de ses travaux. Le ministere favorisa cette inaction par des mesures dont onne doit pas le blâmer trop

Sa position le mettoit dans la nécessité de former des alliances. La politique seule lui as-

philosophique & politique.

405

suroit celle de tous les ennemis de l'Espagne. Les avantages qu'ils devoient retirer de la diversion du Portugal, ne pouvoient manquer de les attacher à ses intérêts. Si la nouvelle cour avoit eu des vues aussi étendues que son entreprise le faisoit présumer, elle auroit senti qu'il étoit inutile de faire des facrifices pour acquérir des amis. Une précipitation funeste ruina ses affaires. Elle livra son commerce à des puissances presque aussi intéressées qu'elle-même à sa conservation. Cet aveuglement leur fit croire qu'elles pouvoient tout hasarder; & elles étendirent infiniment les privileges qu'on leur avoit accordés. L'industrie Portugaile fut entierement écralée par cette concurrence. Une faute du ministère de France la releva.

Cette couronne qui n'avoit qu'un peu de tabac assez mauvais & pas encore du sucre, s'avisa en 1664, sans qu'il ait été jamais posfible d'en découvrir une raison qu'on put avouer, d'interdire l'entrée des sucres & du tabac du Bréfil. Le Portugal défendit par repréfailles l'entrée des manufactures Françoises, les seules qui y eussent alors de la faveur. Gênes s'empara alors de la fourniture des soieries qu'elle a toujours confervée depuis; mais la nation, après quelques incertitudes, commença en 1681 à fabriquer elle - même ses laineries. Des ouvriers tirés d'Angleterre travaillerent avec une telle vivacité & tant de bonne foi qu'ils mirent le peuple qui avoit emprunté leur industrie en état de proscrire en 1684 plusieurs especes de draps étrangers, & bientôt après ceux de toute espece. Quoique par le bas prix auquel on les estimoit, ils ne payassent que douze au lieu de vingt-trois pour cent qu'ils Cc 3

devoient payer à leur entrée, le produit des douanes le trouve si fort diminué, qu'il s'éleve de tous côtés des murmures d'improbation. Le comte d'Ericeira auteur de ces innovations heureuses, eut le courage de se laisser blâmer. Il lui suffisoit de travailler utilement pour sa patrie, en coupant cours à une importation qui faisoit sortir

un grand nombre de millions.

L'Angleterre qui avoit élevé en Portugal son commerce sur les ruines de celui de France, vit avec chagrin ces arrangemens. Elle travailla long-tems à se rouvrir la communication qu'on lui avoit fermée. Plus d'une fois elle crut l'avoir recouvrée, lorsqu'elle se trouva plus éloignée que jamais de ses espérances. On ne penvoit pas prévoir où tant de mouvemens aboutiroient. lorsqu'il se fit dans le système politique de l'Europe un changement qui bouleversa toutes les idées.

Un petit fils de Louis XIV fut appellé au trône d'Espagne. Toutes les nations furent effrayées de l'agrandissement d'une maison qu'on trouvoit déja trop ambitieuse & trop redoutable. Le Portugal en particulier qui n'avoit vu juiqu'alors dans la France qu'un appui solide, n'y voulut plus voir qu'un ennemi qui desireroit nécessairement, qui procureroit peut être son oppression. Cette inquietude le précipita dans les bras de l'Angleterre qui accontumée à tourner toutes les négociations à l'avantage de son commerce, n'eût garde de négliger une occasion si favorable. Son ambassadeur Méthuen, négociateur profond & délié, figna le 27 décembre 1703 un traité par lequel la cour de Lisbonne s'engageoit à permettre l'entrée de toutes les étoffes de laine de la Grande-Breta-

## philosophique B politique. 403

ene sur le même pied qu'avant l'interdiction, à condition que les vins de Portugal payeroient un tiers de moins que ceux de France aux douanes d'Angleterre.

Les avantages de cette stipulation de bien réels pour l'une des deux parties, n'étoient qu'ap+ parens pour l'autre. L'Angleterre qui obtenoit am privilege exclusif à ses manufactures a puilqu'on laissoit subsister l'interdiction pour celles des autres nations, n'accordoit rien de son côté, ayant déja établi pour son intérêt partieulier ce qu'elle avoit l'art de faire valoir au Portugal comme une grande faveur. Depuis que la France ne tiroit plus de draps de la Grande-Bretagne, on s'étoit apperçu que la cherté de les vins nuisoit trop à la balance, & on avoit cherché à en diminuer la conformation par l'augmentation des droits. Cette rigueur a été poussée plus loin par les mêmes motifs, sans qu'on ait cessé de la faire envisager à la cour de Lisbonne comme une preuve de l'autachement qu'on avoit pour elle.

Si elle eut cherché à s'éclairer, elle en seroit venue aisément à bout. Les registres des douanes Angloises sont soi, que dans les quatre années qui avoient précédé le traité, il s'étoit consommé en Angleterre 31, 324 tonneaux de vin de Portugal; & que l'augmentation ne sut dans les quatre années qui le suivirent que de 698 tonneaux. Ce calcul montre ce que le ministere Portugais avoit gagné, & les suites ont sait voir ce qu'il avoit sacrissé.

Les manufactures Portugaises ne purent soussenir la concurrence Angloise. Elles disparurent. Depuis 1703 jusqu'en 1713, la Grande-Breatagne fournit par an au Portugal, indépendam-

Cc 4

ment de quelques autres marchandises, pour un million trois cens mille livres sterlings d'étoffes de laines. Elle ne tira chaque année du Portugal en vins, en huiles, en sel, en fruits que pour cent douze mille huit cens vingt livres sterlings. D'où l'on peut juger de l'or qu'elle retiroit pour sokle de la balance de son commerce. Il a reçu depuis cette époque des augmentations proportionnées aux progrès des mines du Brésil, & de la consommation des colonies Portugailes. Insensiblement, il a presque tout absorbé, & il n'étoit guere possible que cela ne fut pas.

Tous ceux qui se sont élevés à la théorie du commerce ou qui en ont suivi les révolutions, favent qu'un peuple actif, riche, intelligent qui est parvenu à s'en approprier une branche principale, ne tarde pas à s'emparer des autres branches moins confidérables. Il a de fi grands avansages sur ses concurrens qu'il les dégoûte, & les forçant à lui abandonner la carriere, il exerce ensuite un monopole tout-à-fait destructif pour le pays qui sert de théâtre à son industrie. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a réussi à envahir tous les produits du Portugal & de ses colonies.

Elle lui fournit son vêtement, sa nourriture, sa clincaillerie, les matériaux de ses édifices, tous les objets de son luxe; elle lui renvoye ses propres matieres manufacturées. Un million d'Anglois, artifans ou cultivateurs sont occupés de ces

travaux.

Elle lui fournit des vaisseaux, des munitions navales, des munitions de guerre pour ses établissemens du nouveau monde, & fait toute sa mavigation dans l'ancien.

- Elle fait tout le commerce d'argent du Portu-

gal: On ememprante à trois ou trois & demi pour cent à Londres, & on le négocie à Lisbonne où il en vaut dix. Au bout de dix ans, le capital est payé par les intérêts, & se trouve encore dû! Ajoutez à ces profits exorbitans que les intérêts sont plus chers sur les marchandises pour une nation qui n'achete jamais qu'à crédit & à long crédit. Souvent elle des paye le double de leur valeur, quelquesois même davantage.

Elle lui enleve tout le commerce intérieur. Des maisons Angloises établies à Lisbonne reçoivent les marchandises de leur patrie, & les distribuent à des marchands répandus dans les provinces qui les vendent le plus souvent pour le compte de leurs commettans. Un modique salaire est l'unique fruit de cette industrie avilissante pour une nation qui trassque chez elle-même au prosit d'une

autre.

Elle lui enleve jusqu'à la commission. Les flottes destinées pour le Brésil appartiennent en entier aux Anglois. Les richesses qu'elles rapportent doivent leur revenir. Ils ne souffrent pas seulement que ces produits passent par les mains des Portugais, dont ils n'empruntent & n'achetent que le nom, parce qu'ils ne peuvent s'en passer. Ces étrangers disparoissent aussi-tôt qu'ils sont parvenus au dégré de fortune qu'ils s'étoient propo-. sé, & tiennent l'état aux dépens duquel ils se sont enrichis dans un épuisement continuel. Il doit être forti du Bréfil environ trois milliards en or ou en diamans; & cependant tout le numéraire de Portugal ne monte pas à quarante-huit mil-. lions de livres tournois. Cet état en doit plus de soixante-douze à ses oppresseurs. Il est aisé de juger par-là de sa situation.

Mais ce que Lisbonne a perdu, Londres l'a

gagné. L'Angleterre n'étoit appellée par ses avantages naturels qu'à être une puissance du second ordre. Quoique les changemens arrivés fuccessivement dans fa religion, dans fon gouvernement, dans son industrie eussent amélioré sa situation. augmenté ses forces, développé son génie, il ne lui étoit pas possible de parvenir à un premier rôle. Elle avoit éprouvé que ces moyens, qui dans les gouvernemens anciens, pouvoient élever un peuple à tout, lorsque sans liaison avec ses voifins, il fortoit, pour ainfi dire, seul de son néant; n'étoient pas suffisans dans les tems modernes, où la communication des peuples rendant les avantages de chacin communs à tous, laissoit au nombre & à la force leur supériorité naturelle. Depus que les soldats, les généraux, les nations se vendoient pour faire la guerre; depuis que l'or ouvroit tous les cabinets & faisoit tous les traités, l'Angleterre avoit appris que la grandeur d'un état dépendoit de ses richesses, & que sa puissance politique se mesuroit sur la quantité de ses millions. Cette vérité qui avoit dû sans doute affliger son ambition, lui devint favorable aussi-tôt qu'elle eut déterminé le Portugal à recevoir d'elle ses premiers besoins, & qu'elle l'eut lié par des traités à la nécessité de les recevoir toujours. Dèslors ce royaume se trouva dans la dépendance de ses faux amis pour la nourriture & le vêtement. C'étoit, selon l'expression d'un politique, comme deux ancres que les Bretons avoient jettées dans cet empire. Ils allerent plus loin : ils lui firent perdre toute confidération, tout poids, tout mouvement dans la combinaison des affaires générales, en lui persuadant de n'avoir, ni forces de terre, ni forces de mer. Reposez-vous sur nous, lui disoient les Anglois : fiez-vous à nos

forces navales: ne faites point la guerre, nous la ferons pour vous. C'est ainsi que sans avoir prodigué ni sang, ni travaux, sans avoir éprouvé aucun de ces maux qui sont le prix des conquêtes, ils se rendirent bien plus maîtres du Portugal que celuici ne l'étoit des mines du Brésil.

Tout se tient dans la nature & dans la politique. Il est difficile, impossible peut-être qu'une nation perde son agriculture, son industrie, sans voir tomber chez elle les arts libéraux, les lettres, les sciences, tous les principes de bonne police & d'administration. Le Portugal est une triste preuve de cette vérité. Depuis que la Grande-Bretagne l'a comme condamné à l'inaction, il est tombé dans une barbarie qui ne paroît pas croyable. La lumière qui a brillé dans l'Europe entiere à l'exception des Pyrenées qui semblent la repousser, n'est pas arrivée jusqu'à ses portes. On a vu même cette nation rétrograder : & s'attirer le mépris des peuples dont elle avoit excité l'émulation & provoqué la jalousie. L'avantage qu'eut cet état d'avoir le premier formé son gouvernement, d'avoir joui d'excellentes loix tandis que les autres états gémiffoient dans une confusion horrible, cet avantage inestimable ne lui a servi. de rien. Il a perdu le fil de son génie, & s'est trouvé noyé dans toutes les absurdités où conduit l'oubli des principes de la raison, de la morale, de la politique. Les efforts qu'il pourroit faire pour sortir de cet état de paralysie ou d'aveuglement pourroient bien n'être pas heureux, parce qu'il se trouve difficilement de bons réformateurs dans la nation qui en a le plus de besoin. Les hommes propres à changer la face des empires viennent ordinairement de loin. Ils ne sont guere l'ouvrage du moment. Presque toujours ils ont des précurfeurs qui ont réveillé les esprits, qui les ont disposés à recevoir la lumiere, qui ont préparé les instrumens nécessaires pour opérer les grandes révolutions. Comme cette chaîne de moyens & de préparatifs ne paroît pas encore s'être formée en Portugal, il sera réduit à ramper long-tems, s'il n'adopte pas les maximes des peuples éclairés avec les précautions convenables à sa situation, s'il n'appelle pas des étrangers capables de le diriger.

Le premier pas vers le bien, ce pas ferme & vigoureux sans lequel tous les autres seroient chancelans, incertains, inutiles, peut-être dangereux, sera de secouer le joug de l'Angleterre. Dans la disposition actuelle, le Portugal ne sauroit se passer des marchandises étrangeres: il est donc de son intérêt d'établir chez lui la plus grande concurrence des vendeurs possible, asin de diminuer la valeur de ce qu'il est obligé d'acheter. Comme il n'a pas moins d'intérêt à se désaire du superflu de son sol, de celui de ses colonies, il doit par la même raison attirer dans ses ports le plus qu'il pourra d'acheteurs pour augmenter la masse de prix de ses exportations. Rien ne contrarie ces arrangemens économiques.

Le traité de 1703 n'oblige le Portugal qu'à recevoir les étoffes de laine d'Angleterre aux mêmes conditions qu'avant l'interdiction. On peut faire jouir du même avantage les autres nations, fans s'exposer au reproche d'avoir manqué à aucun engagement. Une liberté donnée à un peuple ne fut jamais un privilege exclusif & perpétuel qui put ôter au prince de qui il émanoit, le droit de le communiquer à d'autres peuples. Il reste toujours nécessairement le juge de ce qui convient à son état. On ne conçoit pas ce que le ministere Britannique pourroit opposer de raison-

nable à un Roi de Portugal qui lui diroit: je veux attirer chez moi des négocians qui habilleront, qui nourriront mes sujets à aussi bon marché, à meilleur marché que vous, des négocians qui emporteront le produit de mes colonies dont vous ne voulez que l'or.

On peut juger de l'effet que produiroit une conduite si sage par les événemens arrivés indépendamment de cette résolution. Le Portugal regoit annuellement pour trente millions de cruzades en marchandises étrangeres qu'il paye du produit de son sol, avec son or & ses diamans. ou dont il reste débiteur. L'appas d'un gain de trente-cinq pour cent qui est ordinaire dans ce commerce invite toutes les nations à s'y intéresser le plus qu'il leur est possible, sans qu'elles en soient détournées par la crainte bien fondée de n'être pas payés, ou de ne l'être que fort tard. Les efforts de la plupart n'ont pas été impuissans: La France & l'Italie sont parvenus à s'approprier le tiers de ces importations. La Hollande, Hambourg & le reste du nord y entrent pour la même quantité. Le reste est le partage de l'Angleterre qui autrefois absorboit presque tout. Il est prouvé par les registres de ses douanes que dans l'espace de cinq ans, ou depuis 1762 jusqu'en 1766 inclusivement, elle n'a envoyéen Portugal que pour 4, 240, 491 livres sterlings de marchandises, qu'elle a reçu pour 1, 678, 270 en denrées, & que la folde en argent n'a été que de 2, 564, 110. - Ce qui trompe l'Europe entiere sur l'étendue du commerce Anglois, c'est que tout l'or du Brefil prend la route de la Tamise. Cet écoulement paroît une suite naturelle & nécessaire des affaires. de cette nation. On ignore que les métaux ne peuvent pas sortir librement du Portugal; qu'il n'est possible de les en extraire que par des vaisseux de guerre qui ne sont pas visités; que la Grande-Bretagne en expédie aussi régulierement que la mer le permet deux toutes les semaines; que ces bâtimens portent les richesses de tous les peuples dans leur isle d'où les négocians répandus dans différentes contrées les rétirent en nature ou en lettres de change en payant un pour cent.

Le ministere Britanique, que ces apparences brillantes n'aveuglent pas sur la diminution de la plus précieuse branche de son commerce, se donne depuis quelques tems des mouvemens incroyables pour la rétablir dans son premier état. Ses soins n'auront nul succès, parce que c'est un de ca événemens qui ne sont pas du ressort de la politique. Si le mal prenoit sa source dans des faveurs accordées aux nations rivales de l'Angleterre; si cette couronne avoit été dépouillée des privileges dont elle étoit en possession, des négociations heureulement conduites pourroient opérer une nouvelle révolution. Mais la cour de Lisbonne n'a jamais varié dans sa conduite, ni avec la grande-Bretagne, ni avec les autres états. Se sujets n'ont été décidés à donner la préférence aux marchandises qui leur étoient offertes par toutes les parties de l'Europe, que parce que celles de leurs anciens amis accablés par le poid des taxes leur revenoient à un prix exorbitant. Les Portugais obtiendront encore à meilleur marché plufieurs des choses qu'ils achetent, lorsque leur gouvernement aura établi dans ses ports l'égalité entre tous les peuples.

Après avoir rendu son commerce passif moins désavantageux, la cour de Lisbonne doit travailler à lui donner de l'activité. Son penchant, le goût du secle, l'attrait pour la renommée pa-

413

roissent la décider pour les manusactures. Déjà on fait dans l'intérieur du royaume une assez grande quantité de grosses étosses, quoique la laine soit trop courre pour y être très-propre, & qu'il su convenable de la destiner à d'autres usages. L'état sait sabriquer à Lisbonne & à Lamego des soievies qui lui coûtent plus qu'elles ne valent. Si on ne travaille pas à des étosses d'or & d'argent, c'est que l'usage en est sévérement proscrit dans la métropole & dans les colonies, Nous avons prouvé que cette espèce d'industrie ne convenoit pas à l'Espagne. Les mêmes raisons l'interdisent au Portugal. Il doit plutôt tourner ses vues vers l'Agriculture.

Son climat est favorable à la production des foies. Elles y furent autrefois très abondantes. C'étoient des Juiss baptisés qui les cultivoient & les travailloient. L'inquisition plus sévere & plus puissante sons la maison de Bragance qu'elle ne l'avoit été au tems de la domination Espagnole; les persécuta. La plupart des fabriquans se résugierent dans le royaume de Valence, & ceux qui rendoient leur industrie porterent leurs capitaux en Angleterre & en Hollande dont ils augmenterent l'activité. Cette dispersion ruina successivement la culture de la soie, de sorte qu'il n'en reste point de trace. On peut la reprendre.

Elle fournit constamment aux besoins de l'état. Il a'y a pas même d'année où on n'exporte quelques builes. Ce n'est pas assez. Il est facile au Portugal d'entrer d'une maniere plus marquée en concurrence avec les nazions qui tirent le plus d'avantage de cette production réservée aux provinces méridionales de l'Europe.

Les laines sont également susceptibles d'aug-

mentation. Quoiqu'elles soient insérieures à celles d'Espagne, les François, les Hollandois, les Anglois même ne laissent pas d'en exporter annuellement douze à treize mille quintaux; & en acheteroient une plus grande quantité s'ils pouvoient s'en procurer. Tous ceux quient parcourule Portugal avec cet espair d'obsessation qui fait juger sainement des choses, pensent que la quantité en pourroit être doublée, sans saire aucun tort aux autres branches d'industrie; peutsêtre même en les encourageant.

Celle du sel paroît avoir été poussée avec plus de vivacité. Le nord en tire atinuellement cent cinquante mille muids qui penvent coûter su cens mille cruzades. Il est corrosif, il diminue le poids & de goût des alimens; mais il a l'avantage de conserver plus long-tems le poisson & la viande que celui de Erance. Cette propriété le fera plus rechercher à mesure que la navigation étendra sa marche.

Nous n'oserions prédire au vin la même destinée. Il a si peu de qualité qu'ilestétonnant qu'una grande partie de l'Europe ait pui se déterminer à en faire saboisson la plus ordinaire. On compresd encore moins comment le ministère Portugais a abusé de son autorité pour arrêter une culture s avantageuse. L'ordre d'arracher les vignes est un attentat contre le droit sacré & impreseriptible de la propriété. Cet ordre ne peut avoir étédicté que par des intérêts particuliers ou de fausses vues. Le prétexte dont on s'est servi pour justifiet une loi si extraordinaire n'artrompé personne. Il est connu de tout le monde que le terrein que couvroient les Seps ne peut jamais être utilement employé en grains. Section 1 Section

Il faut d'autres moyens pour encourager la plus

## philosophique & politique. 417

plus importante des cultures. Elle est si languissante que le Portugal tire annuellement de l'ét tranger le tiers du bled qu'il consomme. Ce défordre peut cesser. Tous ceux qui ont suivi les révolutions arrivées dans le commerce de la nation savent qu'avant qu'elle se sui livrée à la navigation, elle approvisionnoit de grains une partie de la méditerranée, souvent l'Angleterre même. Ses propres besoins sollicirent aujourd'hui son activité. Il n'y a qu'une impussance totale qui puisse justisser un gouvernement de mettre la métropole & ses colonies dans la dépendance des autres états pour les denrées de premiere nécessité.

La cour de Lisbonne tomberoit dans une erreur bien dangereule, si elle pensoit que le tems feul amenera certe grande révolution. Il lui convient de la préparer par la diminution des impôts, fur-tout par l'adoucissement dans leur perception, fouvent plus destructive que l'impôt même. Lorsqu'on aura levé les obstacles, il faudra prodiguer les encouragemens. Un i des préjuges les plus funestes au bonheur des hommes ( à la prospérité des empires, est celui qui veut qu'il ne faille que des bras pour la culture. L'expéi rience de rous les âges prouve qu'il ne faut beaucoup demander à la terre qu'après lui avoir beaucoup donné. Il n'y a pas peut-être dans le Portugal vingt cultivateurs en état de faire les avances nécessaires. Le gouvernement doit venir à leur secours. Un revenu derdix-huit millions de cruzades, dont près de la moitié lui vient de la métropole & le reste des colonies, ficilitera ces libéralités plus économiques que l'avarice la plus fordide.

Un premier changement en assurera d'autres. Dd

Les arts névessaires à la culture naîtront infailliblement & s'éleveront avec elle. De proche en proche, l'industrie étendra, poussers toutes ses branches 3 & le Portugal ne montrera plus un peuple sauvage entre des peuples civilisés. On ne verra plus le citoyen forcé de languir dans le célibat, ou de s'expatrier pour trouver de l'occupation. Des maisons commodes se rétabliront sur des ruines. Des atteliers remplaceront des cloigres. Semblables à des arbustes épars & sampans stissement sur le sol des plus riches mines, les sujets de cet état presque anéanti, cesseront en-La de manquer de tout avec leurs fleuves ou leurs montagnes d'or. Les métaux resteront dans le circulation. & n'iront plus se petdre dans les églises La superstition sinira avec la paresse. l'ignorance, le découragement. Les esprits qui m'aiment à s'occuper que de débanches & d'exnierions, de miragles & de sortileges, s'échaufferont sur les innéreus publics. La nation débarrassée de ses entraires, rendue à son activité naturelle, prendra un effor digne de ses premien exploits.

Le Portugal le rappellera qu'il dut son opulence, sa gloire, sa forçe à sa marine, se il s'occupeta des moyens de la rétablir. Il ne la verra plus téduite à dix-huit vaisseaux de guerre mal construits, mal équippés, mal asmés, se à une centaine de navites marchands de six à huit cens tonnesux, qui sont dans un plus grand désordre encore. Sa population, qui de trois millions d'ames est tombée intensiblement à dix-huit cens mille, revivra pour couvrir ses ports se ses rales de slottes, agissantes. Cette création sera difficile sans doute pour une puissance dont le pavillon n'est connu sur aucune mer d'Europe, se qui depuis un fiecle a abandonné sa navigation à qui a voulu ou su s'en saisir; mais un gouvernement devenu sage surmontera ces puissans obstacles. Il appellera des commandans & des matelots étrangers pour en former des nationaux. Il avancera sans intérêt des sommes considérables à ceux de ses fajers qu'il jugera propres à la construction des navires à & donnera des encouragemens à ceux qui n'auront pas besoin d'avances. Il déchargera ses armateurs de tous les droits qui les gênent; il leur accordera des gratifications suffisantes pour leur assurer la supériorité sur les nations qui, quoiqu'obligées de mieux nourrir, de mieux payer leurs équipages, naviguent à meilleur marché: Une économie bien raisonnée, le rendra prodigue. Il sentira que lorsqu'il sera patvenu à faire toure la navigation qui lui est propre, il reviendra dans. l'état des sommes immenses que le fret en fait sortir continuellement.

Ce changement influera fur le fort des illes qui dépendent du Portugal. Madere ne sera plus ouverte aux Anglois. Le soin d'en extraire vingtcinq ou trente mille pieces de vin qu'elle produit; fera réferve à la métropole. C'est dans les rades de Lisbonne & de Porto que toutes les nations front se pourvoir d'une liqueur chérie dans les quarre parties du monde. Les Acores fourniront au Portugal pour son agriculture, pour fa conformation & pour ses salations, des bœufs que la sechereffe de lon terroir ne lui permet pas d'élewer; & il trouvera dans les isses du Cap Verd plus d'anes & de mulets qu'Il He lui en faudra pour ses usages. La nouvelle Anglèterre les y prenoit autrefeis pour les portet dans les Antilles. d'ine mortalité confidérable arrivée en 1770 a mis fin à ce commerce. Le vuide sera rempli dans peu pourvu qu'on y donne une attention suivie.

Ces changemens en ameneront de plus importags encore. Le Brésil qui a le désaut unique d'être trop grand pour le Portugal, qui ne voit que quelques habitations éparses sur les côtes, Ex qui ne compte de colons dans l'intérieur des terres que ceux qui sont occupés aux mines, prendra une face nouvelle. Le gouvernement y sera reformé. On sentira à quel point on s'est égaré avec tous les peuples modernes en portant dans le nouveau monde toutes les absurdités que la barbarie du gouvernement féodal avoit accumulées dans l'ancien pendant une longue suite de siecles. Un petit nombre de loix simples seront substituées aux subtilités de la chicane qui ne sont que des rafinemens ou des accroissemens de tyrannie.

L'exécution de ces loix sera assurée, si les emplois ne sont pas vendus, & si l'en choisit avec le soin convenable les commandans de Para, de la Bahia, de Rio-Janeiro, indépendans les uns des autres, quoique le dernier ait le titre de vice-roi. La vigilance des trois chess fera si nir les trahisons, les agrocités que les Portugais Brésiliens se permettent depuis trop long-tems, ou qu'ils exercent par le ministere de leurs esclaves.

Après avoir changé les mœurs, on s'occupent de l'administration. La liberté d'expédier à sa volonté des vaisseurs de la métropole qui a succédé à la tyramie des slottes, sera suivi d'autres impovations savorables. On ne bornera pas les expéditions aux ports de Lisbonne & de Porto,

parce que les autres qui sont également soumis aux charges publiques doivent participer aux mê» mes droits. Les compagnies exclusives seront abolies. Cette foule d'impôts qui font le male heur de l'Europe, cesseront d'assliger le Brésil. Il ne sera plus dévoré par des légions de traitans qui ruinent les plus heureux travaux. La patrie principale sentira qu'elle n'est en droit de des mander à sa colonie que des productions de Ces productions elles-mêmes ne seront pas étouffées dans leur naissance par des droits énormes qui en arrêtent la circulation. L'or, cette richesse qui est le signe de toutes les autres, cette marchandife qui est la plus précieuse de toutes celles du Brésil, débarrassé de toutes les entraves qui interrompent sa marche, coulera librement dans les contrées qui auront fourni les choses qu'il représente. Il ne sera plus nécessaire que des vaisseaux de guerre, Hollandois, François, Anglois couvrent ou dérobent sa sortie frauduleuse fous leur pavillon.

L'agriculture annoblie par la liberté secouera le joug de l'oppression sous laquelle l'ignorance; l'avarice & le despotisme la faisoient gémir. Les instrumens de ses richesses se multiplieront tous les jours davantage. Le Portugal qui a ouvert l'Afrique aux autres peuples, y a conservé malgré sa décadence des avantages considérables. Il y posséde de grandes colonies sur les côtes les plus savorables à la traite des esclaves, tandis que les nations rivales n'y ont que de soibles comptoirs, ressource dont quelques unes même sont privées. Ces possessions exclusives qui lui procurent les négres à un tiers meilleur marché qu'on ne les obtient dans les ports où ils sont achetés en concurrence, déterminesont le Brésil à en multiplier

le nombre, lorsqu'on aura supprimé le droit de dix pour cent mis sur la tête de ces misérables Africains, ainsi que sur les marchandises qui arrivent d'Europe. La métropole donnera un nouvel encouragement à ce commerce, puisqu'enfin le cri de l'humanité ne peut empêcher l'ambirion de le continuer, en permettant à sa colonie de faite du sel qu'on la force aujourd'hui à tirer du Portugal même. Cette complaisance rendra les armemens plus faciles en ajoutant au manioc & su poisson seché qui ont formé jusqu'ici la nourriture des équipages, l'usage du bœuf & du pora falés. Alors le nombre des expéditions qui est annuellement de trente ou quarante bâtimens depuis soixante jusqu'à cent tonneaux, s'élevers à cent, & fi l'on veut avec le tems à un plus grand nombre.

On accéléreroit cette amélioration, en permettant au Brésil la navigation directe des Indes Orientales. Ce commerce est ruineux en lui-même. Les nations qui le font l'ont si bien fenti, qu'elles ont cherché à consommer le moins qu'il étoit possible des productions de cette riche partie du monde, & à les vendre à ceux de leurs voisins qui n'avoient pas le même intérêt à les rejetter. Non-seulement le Portugal peut sans inconvénient s'en permettre l'utage, mais sa situation exige qu'il le rende général le plus qu'il pourra. Comme il n'a ni ne peut avoir des manufactures, il doit donner la présérence à des toiles, à des étosses qui sont agréables & à bon marché, qui conviennent à son climat & à celui de ses colonies, qui sont absolument nécessaires pour ses comptoirs d'Afrique. La métropole ne feroit point de facrifice en associant le Brésil à cette branche de son

industrie. Elle ne peut pas avoir oublie qu'elle forma en 1723 une compagnie qui n'eut aucun Iuccès. Depuis sa chûte on n'a expédié annuellement qu'un vaisseau peu riche qui en revenant d'Asie a long-tems touché à Bahia, & qui depuis quelques années va se rafraichir à Angole par les ordres du gouvernement auquel A appartient. Les expéditions directes du Brésil feroient plus nombreuses. Son commerce interlope avec Buenos-Ayres lui fourniroit les piaftres nécessaires à ses opérations; & il trouves roit sur l'Amazone une partie des matériaux de sa navigation. L'abondance des bois qui couvrent les rives de ce fleuve immense, est encore Inférieure à leur perfection. On sait qu'ils durent très-long tems, qu'ils sont inaccellibles aux vers devenus par tout le sleau de la marine qu'ils conservent toujours une odeur exquise; & que le scorbut ne s'v engendre jamais. L'obstacle que le défaut de lin & de chanvre poulvoit apporter à ces armemens est actuellement levé. On a découvert dans les forêts de Bahia deux plantes très-multipliées nommées Gravales & Tieu dont le fil est très-propre pour des toiles communes, pour des voiles & des cofdages. Le droit exclusif d'en fabriquet à été malheureusement accordé pour quinze ans à un particulier fixé dans le voifinage.

Un moyen infaillible pour spérer bientôt ces grands changemens, seroit d'ouvrir les ports du Brésil à toutes les nations. Cette liberté don-neroit à la colonie une activité qu'elle n'acquerra peut-être jamais autrement. Les peuples qui pourroient y naviguer seroient également intéresses à sa prospérité & à la défense. Elle deviendroit plus utile à sa métropole par le pro-

 $Dd_{4}$ 

Cette précaution ne sera pas même suffisante; fi on n'y ajoute celle de diminuer l'autorité du clergé. On a vu des états favoriser la corruption des prêtres pour affoiblir l'afcendant que la Auperstition leur donnoit sur l'esprit des peuples. Outre qu'un pareil moyen n'est pas toujours infaillible, comme le prouve le Brésil, la morale ne fauroit approuver cette politique exécrable. Il séroit plus sûr, plus convenable d'ouvrir les portes du sanctuaire indistinctement à tout le monde. Philippe II devenu maître du Portugal régla qu'elles seroient fermées à tous ceux dont le sang auroit été mêlé avec celui des Juifs, des Hérétiques, des Negres & des Indiens. Cette distinction a fait prendre à un corps déja trop puissant un empire qui ne pouvoit pas manquer d'avoir des suites sunestes. On s'en est relaché pour l'Afrique. Il seroit encore plus important de le faire pour l'Amérique. Après avoir ôté au clergé l'autorité que lui donne la naissance, il faudroit le priver de celle qu'il tire des richesses.

Quelques politiques ont avancé que le gouvernement ne devroit jamais fixer de revenu aux ecclésiastiques. Les secours spirituels qu'ils offrent seroient payés par ceux qui voudroient employer leur ministere. Cette méthode redoubleroit leur vigilance & leur rele. Leur habileté pour la conduire des ames s'accroîtroit chaque jour par l'expérience, par l'étude & par l'application. Ces hommes d'état ont été combattus par des philosophes qui ont prétendu qu'une économie qui auroit pour but d'augmenter l'activité du clergé seroit funesse au repos public, & qu'il valoit mieux l'endormir dans l'oisiveté que de hii donner de nouvelles forces. On observe que les églises qu'les maisons religieuses sans rente fixe, sont des magafins de superstition à la charge du bas peuple. C'est-là que se fabriquent les faints, les miracles, les reliques, toutes les inventions dont l'imposture a accablé la religion. Ainsi le bien des empires veut qu'on assigne des revenus au clergé, mais qui bornent par leur médiocrité le faste du corps & le nombre des membres. La misere le rend fanatique, l'opulence indépendant: l'une & l'autre séditieux. Jean: V qui avoit senti l'abus que le clergé faisoit de ses richesses dans le Brésil, voulut dépouiller les evêques des dîmes vers l'an 1730; mais comme il n'avoit qu'un demi courage, il leux donna des équivalens. Un ministere plus hardi ira plus loin. Il réduira le clergé féculier aux fimples besoins d'un état modeste; & ce qui est plus difficile peut-être, il arrêtera le brigandage des moines.

Le Brésil est inondé de religieux Italiens 80 Portugais qui sous le nom de missionnaires se jettent parmi les sauvages. Protégés par le gouvernement, ils sont travailles ces malheureux, s'approprient le fruit de leurs sueurs, & regagnent l'Europe avec leurs rapines. Ils achetent de Rome le honteux privilege de vivre hors de leur couvent, ou le droit d'y être saus subordination, sans aucun assujettissement à la regle. Cet infame trasic absorbe des sommes immenses, & doit être mis au nombre des abus qui rendent au Portugal ses colonies presque inutiles:

Jusqu'à ce que la cour de Lisbonne ait resferré les possessions du clergé séculier & régulier du nouveau monde dans des bornes convenables, tout projet d'amélioration sera inutile. Les vices du gouvernement eccléssaftique subsisteront toujours malgré les efforts qu'on pourre faire pour les corriger. Il faut le mettre dans une dépendance absolue du magistrat, si l'on veut que les Portugais qui habitent le Brésil osent se soustraire à sa tyrannie. Peut-être même les préjugés dont ces habitans se trouvent imbus par une éducation vicieuse & presque monastique ont-ils trop vieilli dans leur asprit pour en être arrachés. La lumiere semble réservée aux générations suivantes. On peut hâter cette révolution, si l'on oblige les grands propriétaires à faire élever leurs enfans en Europe; si l'on reforme & persectionne l'institution publique en

Portugal.

Toutes les idées s'impriment aisément dans des organes encore tendres. L'ame sans expérience avant l'âge de la réflexion, reçoit avec une égale docilité le vrai & le faux en matiere d'opinion, ce qui est favorable & ce qui est contraire à l'utilité publique. On peut accoutumer les jeunes gens à estimer leur raison ou à la méprifer, à en faire usage ou à la négliger, à la regarder comme le meilleur des guides ou à se défier continuellement de ses forces. Les peres défendent avec obstination les reveries qu'ils ont sucées avec le lait; leurs enfans auront le même attachement pour les grands principes dont ils auront été nourris. Ils rapporteront dans le Brésil des idées justes sur la religion, sur la morale, sur l'administration, sur le commerce, fur l'agriculture. La métropole ne confiera qu'à eux les places importantes. Ils y développeront les talens qu'ils auront acquis, & la colonie changera de face. Les écrivains qui parleront d'elle ne seront plus bornés à gemir sur l'oisiveté, l'ignorance, les bévues, les superstitions qui ont fait la base de son administration.

## philosophique & politique. 429

L'Histoire de cerre colonie n'en sera plus la sa-

tyre.

La crainte d'irriter l'Angleterre ne doit pas retarder d'un instant les grands changemens que nous indiquons. Les motifs qui peut-être les ont fait suspendre ne sont que des préjugés qui tombent au moindre examen. Il y a une infinité d'erreurs politiques qui une fois adoptées deviennent presque des axiomes. Telle est l'opinion établie à la cour de Lisbonne, que l'état ne sauroit exister ni devenir florissant que par la Grande-Bretagne. On oublie que la monarchie Portugaise se forma sans le secours des autres nations : que tout le tems de ses démêlés avec les Maures, elle n'eut aucun appui étranger: qu'elle s'étoit agrandie pendant trois siecles d'elle-même, lorsqu'elle établit sa domination fur l'Afrique & dans les deux Indes avec ses seules forces. Tous les grands coups d'état furent frappés par les seuls Portugais. Il falloit que ce peuple découvrît un grand tresor, eut la propriété des mines les plus abondantes, pour qu'on imaginat qu'il ne pouvoit pas exister par lui-même; lemblable à ces nouveaux parvenus que l'emparras des richesses jette dans la pusillanimité. Nul état ne doit se laisser protéger. S'il est sage, il doit avoir des forces relatives à sa situation, & il na jamais plus d'ennemis que de moyens. A moins qu'il n'ait une ambition dé mesurée, il a des alliés qui pour leur propre sûreté soutiennent ses interêts avec autant de chaleur que de bonne foi. C'est une vérité générale applicable sur-tout aux états qui possedent les mix mes. Tous les peuples ont intérêt à leur plaire, & de réuniront, quand il le faudra pour leur con-Servation. Que le Portugal tienne la balance égale entre toutes les nations de l'Europe, & elles formeront autour de lui une barriere impénétrable. L'Angleterre elle-même, quoique privée des préférences dont elle a trop long-tems joui, soutiendra toujours un état dont l'indépendance est essentielle à l'équilibre de toutes les autres puissances. Leur concert seroit sur-tout unanime & bientôt formé, si l'Espagne se livrant à la manie des conquêtes sorraoit contre lui quelques entreprises, Jamais la politique soupçonneuse, inquiete & prévoyante de notre siecle ne souffriroit que tous les trésors du nouveau monde suffent dans la même main, ni qu'une seule maison venant à dominer en Amérique menaç at la liberté de l'Europe.

Cette lécurité ne devroit pas pourtant engager la cour de Lisbonne à pousser la négligence aussi loin qu'elle le faisoit, lorsqu'elle se reposoit de sa défense sur les armes Britanniques, ou que son indolence s'endormoit sur celle de ses voisins. Comme elle n'avoit ni forces de terre, ni forces de mer, elle étoit comptée pour rien dans le syltême politique, ce qui est le dernier des opprobres pour un empire. Pour regagner de la considération, il faudra qu'elle se mette en état de ne pas craindre la guerre, qu'elle la fasse même si fes droits ou sa sureté l'exigent. Ce n'est pas toujours un avantage pour une nation de demeuret en paix, lorsque tous les autres peuples se battent. Dans le monde politique comme dans le monde physique, un grand événement a des effets tres-étendus. L'élévation on la ruine d'une puissance intéressent toutes les autres. Un grand état peut perdre, sans que les autres y gagnent que de la sûreté; mais il ne peut gagner sans que les autres n'y perdent. Ces maximes deviennent personnelles au Portugal en ce moment fur-tout, où l'exemple de ses voisins, l'état de crise où

fe trouvent des alliés qui l'accablent de leur protection, l'empressement des puissances jalouses de fon amitié: tour l'avertit de se reveiller, d'agir & de revivre.

S'il ne leve enfin la tête au dessus des mers qui sont : l'étendart & l'aliment de sa prospérité; s'il ne montre son front à l'extrêmité de l'Europe où la nature l'a si heureusement placé pour attirer & pour verser des richesses, c'en est fait du sort de la monarchie Elle rétombers dans les fers qu'elle n'auroit secoués que pour un moment: femblable à un lion qui s'endormiroit aux portes de sa prison, après l'avoir brisée. Un reste de mouvement intérieur qui la replie sur elle-même n'annonceroit que ces signes de vie qui sont des symptômes de mort. Les petits réglemens de sinance, de police, de commerce, de marine qu'il fera de tems en tems pour la métropole ou pour les colonies, ne feront que de foibles palliarife, qui en couvrant le vice de la constitution ne la rendront que plus dangereule.

On ne peut se dissimuler que le Fortugal a luissééchapper l'occasion la plus savorable qu'il put janvais trouver de reprendre son ancien éclat. La politique n'est pas tonjours la seule ouvriere des révolutions des étars. Des phénomenes destructeurs peuvent renouveller la face des empires. Le tremblement de terre de 1755, qui sit tomber la capitale du Portugal, devoit faire renaître le royaute. La perte de ces sortes de villes est souvent le salut des états, comme la nichesse d'un seul homme est la ruine d'un peuple. Le renversement de quelques pierres entassées les unes sur les autres, l'anéantissement des marchandises qui appartenoient à des étrangers, la perte de quelques sujets oisses qui n'étoient ni artisans, ni labou-

reurs, n'étoit pas un grand malheur. La terre n'avoit repris dans un accès de fureur passagere que
des matériaux qu'elle pouvoit rendre, & les ruines qu'elle creusoit à une ville étoient des son-

demens ouverts pour une autre.

. On devoit s'attendre à voir fortir du fond de ces abîmes un nouvel état, un nouveau peuple. Mais autant les grands écarts de la nature donnent de ressort aux esprits éclairés, autant ils accablent les ames flétries par l'habitude de l'ignorance & de la superstition. Le gouvernement qui se joue par-tout de la crédulité du peuple & que rien ne sauroit distraire de sa vigilance à reculer les limites de l'autorité, devint plus entreprenant au moment que la nation devint plus timide. Des consciences hardies opprimerent les consciences foibles, & l'époque de ce grand phénomene fut celle d'une grande servitude. Trifte & commun effet des catastrophes de la nature. Elles livrent presque toujours les hommes à l'artifice de ceux qui ont l'ambition de les dominer. C'est alors qu'on cherche à multiplier sans fin les actes d'une autorité arbitraire, foit que ceux qui gouvernent croyent réellement les peuples nés pour leur obéir, foit qu'ils pensent qu'en étendant le pouvoir de leur personne, ils augmentent la force publique. Ces faux politiques ne voyent pas qu'avec de tels principes, un état est comme un ressort qu'on force à réagir sur lui-même. & qui parvenu au point où finit son élasticité, se brise tout-à-coup, & déchire la main qui le comprime. La situation où se trouve le continent de l'Amérique méridionale démontre malheureusement la justesse de cette comparaison. On va. voir ce qu'une conduite différente a opéré dans les isles de conouveau monder

Fin du neuvieme Livre.

.

**À** .

•

• .

/ .

. -•

Gerits
4.10.95
6 vols
[VOLT]



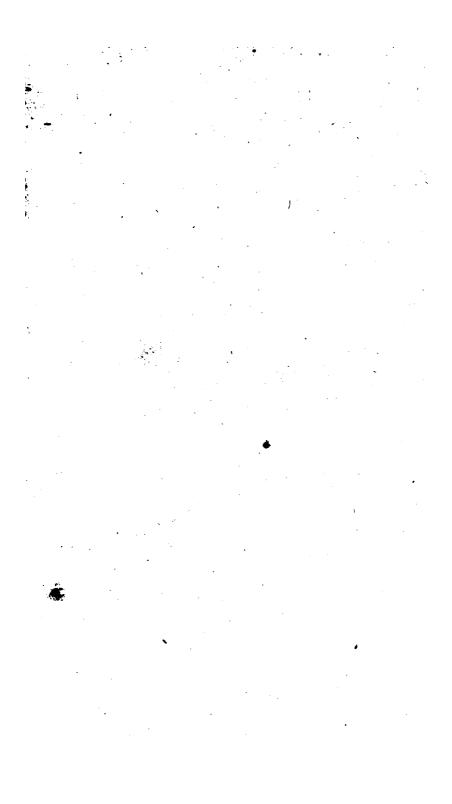

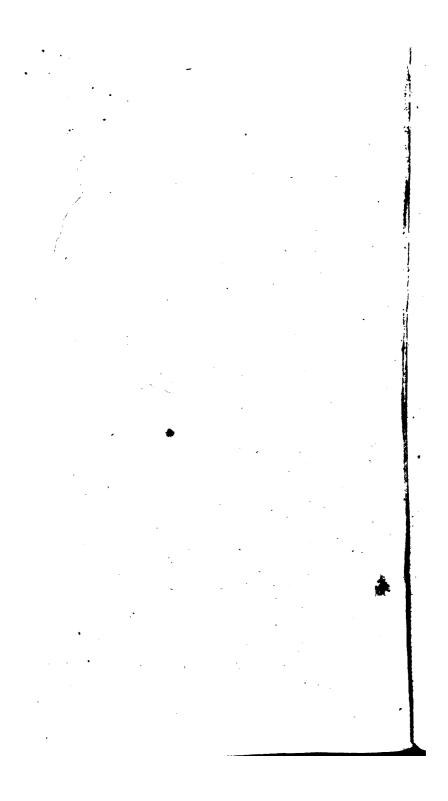

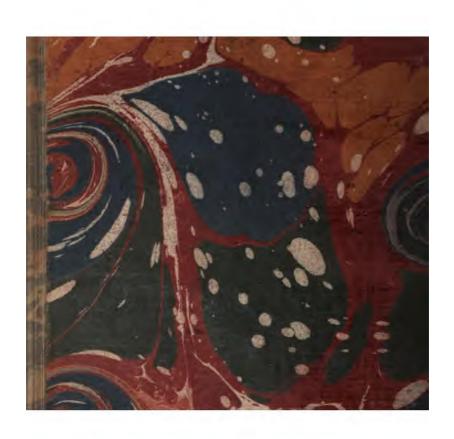



